

BIBL. NAZ. Vitt. Emanuele III II SUPPL. PALATINA 292 (3° 11.77

## ISWIL Palet B 292

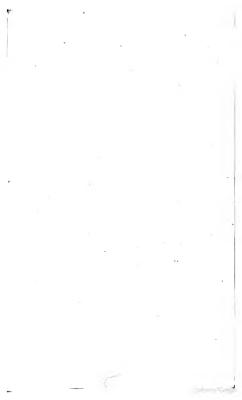

### VOYAGES

EN FRANCE,

PENDANT LES ANNÉES

1787-88-89 et 90.

TOME TROISIÈME.



# PARIONS TO THE STATE OF THE STA

6 (6 (f - 0) - <del>5</del> (r

galin Maker



## VOYAGES

#### EN FRANCE,

#### PENDANT LES ANNÉES

1787 - 88 - 89 et 90.

Entrepris plus particuliérement pour s'assurer de l'état de l'Agriculture, des Richesses, des Ressources et de la Prospérité de cette Nation;

Par ARTHUR YOUNG, Ecuyer.

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR F. S.
SECONDE ÉDITION.

Avec des corrections considérables et une nouvelle Carte.

On y a joint des Notes et Observations par M. D E CASEAUX, et des Cartes géographiques de la Navigation, du Climat, et des différens Sols de la France.

TOME TROISIÈME.

A PARIS,

Chez Brisson , Imprim.-Libr. , rue Hauteseuille , No. 201

(1794 vieux style.)

L'AN II DE LA RÉPUBLIQUE.

The British Control of the Control o

en de la companya de





## VOYAGES

#### EN FRANCE.

#### CHAPITRE XII.

Tenure et grandeur des Fermes en France:

I L y a cinq circonstances dans la manière d'occuper les terres en France, qui sont pleinement détaillées dans les nombreuses notes que j'ai prises dans toutes les provinces ; mais il servir trop long de les insérer ici : 1º. les petites propriétés des paysans; 2º. les baux à prix d'argent , comme en Angleterre; 3º. les tenures féodales; 4º. le monopole des terres louées en gros pour argent , et sous-louées aux paysans; 5º. les métayers, qui cultivent pour la moitié ou le tiers du produit.

I. Les paysans ont per-tout de petites propriétés, à un point dont nous n'avons pas d'idée en 'Angleterre; cela a-licu dans toutes les parties du royaume, même dans les provinces où les autres modes de tenure c. Tome III.

Tenure. - Grandeur des Fermes. prévalent ; mais dans le Quercy , le Languedoc, tout le pays des Pyrenees, du Béarn, de la Gascogne, dans une partie de la Guyenne, de l'Alsace, de la Flandre et de la Lorraine, c'est extrêmement commun. En Flandre, en Alsace, sur les bords de la Garonne et dans le Béarn, je trouvai plusieurs habitans, vivant avec aisance; que l'on peut plutôt appeler de petits fermiers que des propriétaires ; et dans la Basse - Bretagne il s'en trouve quelquesuns de riches ; mais en général ils sont pauvres et misérables , ce qui vient de la trop grande division des petites fermesentre tous leurs enfans. Dans la Lorraine et dans cette partie de la Champagne qui lui est contigue , ils sont malheureux ; j'ai plus d'une fois vu cette division portée à un tel excès , qu'un simple arbre fruitier . dans environ dix perches de terres , formoit une ferme et la situation locale d'une 

« II. Les baux à prix d'argent sont la coutume générale de la Picardié , de l'Artois ; d'une partic de la Flandre , de la Normandie (excepté le pays de Caux) , de l'Isle de France et de la Beauce ; cette pratique est. même enivie-dans quelques endroitsé du Béarn et dans les environs de Navnt-s reins. On comnostaussi ce genre de tenuré dans les provinces où prévalent les autres méthodes; mais, calcul modéré, il n'existe pas encoue dans la sixième ou septième partie du royaume.

III. Les tenures féodales, - Ce sont des! fiefs accordés par les seigneurs de paroisses; sous la réserve de reliefs, cens, forfaitures, services, etc. Je les trouvai en très-grand nombre dans le Limosin de Berri . la Marche et la Bretagne , etc. , où ils sont répandus dans tout le pays ; mais il s'en trouve plus ou meins dans toutes les parel ties du royaume. Dans les environs de Vierzon de Vatan; etc.; dans le Berri on se plaignoit tellement de ces fardeaux, que le mode de les lever doit faire une grande partie du mal; ils sont par-tout plus onéreux qu'ils ne le paroissent à cause de cette circonstance. On assure que les adjudications deda loi sont très rigoureuses i contre le tenancier en faveur du seigneur. "IV. Le monopole. Il se pratique ordi-

nairement dans les diverses provinces ou ily a des métayers ; les gens nehes prennent

àrente de grandesétendues de terres, qu'ils sous-louent en petites portions à des metayers, qui les leur payent la moitié du produit. J'ai entendu plusieurs plaintes là-dessus dans la Marche, le Berri, le Poitou et l'Angoumois; et les autres provinces ne sont pas exemptes de cette pratique; elle paroît provenir des difficultés inhérentes au système de culture par métuyers; mais c'est une méthode abominable, bien connue en Irlande, d'où ces hommes mitoyens sont presque tous bannis.

V. Les métayers. — La tenure par métayers est peut-être celle des sept huitièmes des terres de France; elle comprend presque toute la Sologne, le Berri, la Marche, le Limosin, l'Anjou, la Bourgogne, le Bourbonnois, le Nivernois, l'Auvergne, etc. On la trouve même en Bretagne, dans le Maine, en Provence et dans toutes les provinces méridionales. En Champagne il y a beaucoup de terres à tiersfranc, qui est le tiers du produit; mais en général c'est la moitié. Le propriétaire fournit ordinairement le bétail et la moitié de la semence, et le métayer le travail.

Tenure .- Grandeur des Fermes. les ustensiles, et paye les impôts ; maisdans quelques cantons, le propriétaire supporte une partie de cette dépense. Dans le Berri il ya des métayers pour la moitié. d'autres pour le tiers et même pour le quart du produit. Dans le Roussillon le propriétaire paye la moitiédes impositions, et dans la Guyenne, depuis Anch jusqu'à Fleurance, plusieurs propriétaires les payent toutes. Près d'Aiguillon, sur la Garonne, les métayers fournissent la moitié des bestiaux. Près de Falaise en Normandie, j'ai vu des métayers dans des endroits où l'on ne devoit guère espérer d'en trouver, dans des fermes tennes par les propriétaires mêmes ; la conséquence de cela est que les fermes de ces propriétaires doivent être les plus mal cultivées de tout le voisinage. - Cette circonstance honteuse n'a pas besoin de commentaire. A Nangis, dans l'Isle de France, je visun accord par lequel le propriétaire s'étoit engagé à fournir le bétail, les harnois, les ustensiles, et à payer les impôts; le métayer donnoit sou travail et payoit sa capitation. - Le pro-

priétaire étoit obligé aux réparations de la maison et des portes ; le métayer à celles

des fenetres. - Le proprietaire fournissoit la semence de la première année ; le métayer, celle de la dernière ; dans les années intermittentes ils fournissoient moitie par moitie. Le produit vendu pour de l'argent étoit partagé. Le beurre et le fromage, dont on faisoit usage à discrétion dans la famille du métayer, étoient compensés par une rétribution de six francs par vache. Dans le Bourbonnois, le propriétaire fournit toutes les espèces de bestiaux, et cependant c'est le métayer qui vend, échange et achète à volonté; l'intendant tenant un compte de toutes ces mutations, car le propriétaire a la moitié du produit des ventes, et paye la moitié des achats. Les chariots du tenancier sont obligés de porter la moitié du grain à la grange du château . et d'y retourner ensuite pour reprendre la paille; les consequences de cet absurde système sont frappantes; des terres, qui se loueroient en Angleterre donze livres , ne valent que trois livres , y compris les bestianx.

Au premier coup-d'œil, il paroît que ce cont les propriétaires qui souffient le plus

du système de cultiver par métayer; mais après un plus sérieux examen, on trouve les tenanciers dans la plus grande pauvreté, et quelques uns mêmes dans la misere. A Vatan, dans le Berri, on m'a assuré que les métayers étoient presque tous les ans obligés d'emprunter leur pain du seigneur avant le retour de la moisson. Ce pain ne vaut cependant guère la peine d'être emprunté, car c'est un mêlange de seigle et d'orge ; j'en goûtai suffisamment pour plaindre bien sincèrement ces pauvres malheureux; mais les gens du commun. ne mangent pas ici de pain de froment. . Avec toute cette misère; chez les fermiers, on peut juger de l'état du seigneur par la rente qu'il reçoit. A Salbris ; en Sologne , le propriétaire recevoit environ 800 livres pour sa moitie, d'un terrein qui nourrissoit sept cents moutons, et de deux cents acres anglais d'autre terre ; donc toute la rente des terres et des bestiaux ne montoit pas à plus de 24 sols par tête de mouton! Dans le Limosiu les métayers ne sont guère considérés que comme des domestiques, que l'on renvoie à volonté, et qui sont obligés de se conformer en tout aux

caprices de leurs seigneurs; on compte que.

a moitié des renanciers doivent beaucoup,
au propriétaire, de sorte qu'il est souvent
obligé de les renvoyer avec la perte de cès
dettes, pour empêcher que ses rerres ne
restent en friche.

De toutes les méthodes de tenir les terres ; celle des petites fermes est la plus mauvaise. Il y en a de grandes en Picardie , dans l'Isle de France , dans la Beauce , en Artois et en Normandie ; mais cela n'est pas général dans le reste adu royaume. La division des fermes et la population sont si grandes, que la misère qui en dérive est dans plusieurs endroits extrême ; du moment où vous entrez dans une ville, un jour de marché, vous vous appercevez de la fainéantise du peuple. Il s'y trouve des essaims de paysans. A Landivisiau, en Bretagno, je vis un homme qui avoit fait deux lieues et demie pour apporter deux poulets au marché, qui ne valeient pas, selon lui, 24 sels la couple. Je rencontrai à Avranches des gens avec chacun un cheval, portant environ quatre boisseaux d'herbes de mer, Près d'Isenheim, en Alsace, je vis des

femmes, au milieu de la moisson, où leur travail est, pour ainsi dire, aussi précieux que celui des hommes, eneillir de l'herbe pour leurs vaches à côté de la grande route.

#### OBSERVATIONS.

Il s'elève ici trois questions principales; la première, les inconvéniens de cultiver par le moyen des métayers, et les avantages de la tenure par argent; la seconde, la grandeur des fennes; la troisième, jusqu'à quel point les petites propriétés sontelles utiles?

#### I. Metayers.

Ce sujet ne doit pas demander beaucoup de teus ; cut il est impossible de prononcer un seul mot en faveur de cette coutume, et il y a mille argumens contre elle. Tout ee que l'on pourroit dire en sa faveur seroit, que la nécessité n'a pas de loi; que la pauvreté des fermiers est telle, que le propriétaire se trouve absolument obligé de fournir toutes les provisions de la ferme; autrement, que ses terres restroient incultes. C'est un cruel fardeau

pour un propriétaire d'être ainsi forcé de courir la plupart des dangers des cultivateurs, de la manière la moins avantageuse, en confiant sa propriété à des gens généralement ignoraus, souvent négligens et quelquefois méchans. Entr'autres propriétaires que j'ai personnellement connus, j'en ai vu un à Bagnères de Luchon qui fut obligé de vendre sa terre, parce qu'il étoit hors d'état d'en renouveler les bestiaux, ses montons étant tous morts d'une maladie épidémique, provenant saus doute de la méthode détestable des métayers, qui les entassent dans des étables aussi chaudes que des fours, et sur du fumier brûlant; fermant, selon la contuine du reste du royaume , toutes les ouvertures qui pourroient leur donner de l'air. - Par cette méthode de louer les terres, qui est la plus pitovable de toutes, après avoir connu les risques de pertes semblables , qui sont. très-souvent funestes, le propriétaire dupé recoit une misérable rente. - Le fermier reste dans le dernier degré de pauvreté ; -les terres se trouvent mal cultivées et la nation souffre autant que les parties intéressées. A part parent attant

La question de savoir comment cette coutume fut bannie de la Picardie, de la Normandie et de l'Isle-de-France seroit curieuse. Les richesses des grandes villes ont pu y contribuer en quelque chose, · mais pas matériellement ; car Bordeaux , Marseille det sar -tout Lyon et Nantes n'ont rien fait à cet égard ; cependant on doit les mettre au rang des villes les plus riches de l'Europe, et les regarder comme supérieures à Ronen, à Abbeville et à Amiens , etc. Si cette cause doit être attribuée au voisinage de la capitale pourquei n'a trelle pas procuré une aussi bonne culture que la rente payée en argent? -Le fait est, néanmoins, que ces trois provinces , avec l'Artois et la Flandre, où nous ne devrions pas être surpris de trouver un changement, puisque ce sont des pays conquis sur un état libre. comparativement parlant, sont les seules du royaume où cette pratique salutaire prévaille en général. On la trouve , à la vérité , d'une manière irrégulière dans d'autre endroits ; mais elle n'est nulle part établie comme dans ces provinces. On me sauroit douter que la pauvreté des

tenanciers, qui a donné lieu à cette coutume perniciense, ne provienne des principes d'un gouvernement arbitraire. De grands impôts sur les fermiers , dont la noblesse et le clergé étoient exempts ; et ces impôts, levés arbitrairement, selon le caprice des intendans et de leurs subdé-. légués, furent des canses suffisantes pour appauvrir les basses classes de la société. On auroit cru, par les énormes abus et la cruanté de ce mode d'imposition, que son but étoit autant de terrir le peuple dans un état de pauvreté que d'enrichir de rei. Comme l'on faiseit profession de Aever la taille, en proportion du revenu de chacun , cela avoit l'effet pernicieux de toutes les taxes égales sur les terres ... même quand on les lève avec équité ; car les bénéfices du fermier, - ses succès, son mérite étoient imposés en proportion de ce qu'il en avoit ; méthode certaine d'anéantir les bénéfices , les succès et le mérite. Les fermiers sont généralement pauvres, ou paroissent l'être, puisqu'un homme riche affecte un air de panvrete, afin de se soustraire à un impôt arbitraire, qu'on lui fait payer en proportion de ses

facultés. De là, de pauvres bestiaux, de pauvres ustensiles et de pauvre fumier, même dans les fermes de ceux qui seroient en état d'y mettre ce qu'il y a de mieux.

Quel systême ruineux et détestable, et qu'il est bien fait pour arrêter le cours des richesses du souverain et de celles de son peuple ! - Quel est l'homme , avec le sens commun, qui peut regretter la chûte d'un gouvernement qui se conduisoit selon de pareils principes ? Et qui peut, avec justice, condamner la violence du peuple, en arrachant à la noblesse et au elergé ces priviléges et ces distinctions, dont ils avoient si indignement fait usage, pour la dépression et la ruine des classes inférieures. Ces taxes, ainsi que les droits féodanx et les impositions des seigneurs, empêchoient de placer sur les terres aucun capital qui n'étoit pas susceptible d'êtrerepris à volonté. Ce n'étoit pas tant un manque général de capitaux dans le royaume, que la crainte de les mettre sur des terres où ils seroient nécessairement exposés à la rapine des royales et nobles harpies. On trouve la preuve de ce que j'avance, en jetant les yeux sur les riches

pâturages de la Normandie , qui n'ont jamais éprouvé de manque de capitaux ; quoique ces terres demandent de plus grandes sommes pour les faire valoirs qu'aucune autre ; des sommes suffisantes pour améliorer les sols les plus pauvres et? les plus difficiles. Pourquoi donc ne trouvet-on pas les provisions nécessaires pour les terres de labour, aussi bien que pour les-! paturages? pour une raison bien évidente! - Les capitaux places sur de bons boufs et de bons moutons peuvent se reprendre en un instant ; et se renouvelant tous les ans , le fermier a toujours l'occasion de se retirer des affaires ; il jouit conse quemment d'une espèce d'indépendance tout-à-fait étrangère au cultivateur , qui a? la moindre idée d'améliorer ses terres ou de conserver une provision suffisante d'us-I tensiles et d'engrais. La connoissance de cette circonstance retient les tyrans ; "ef" leur fait mettre avec modération des infer pôts qui , pouvant être éludés , laisseroient les meilleures terres du royaume dépont vues de muyens de production.

Quelqu'agréables que soient les sensations des amis du genre humain, en voyant (

#### Tenure .- Grandeur des Fermes. 15 une nation secouer le joug de ces fardeaux abominables, ils ne peuvent s'empêcher de condamner les idées chimériques de ces pseudopolitiques, les économistes, qui ont rellement infecté l'assemblée nationale, qu'elle a même accueilli la proposition de mettre un impôt territorial proportionnel de 300,000,000. Les principes démocratiques actuels le conserveront sûrement toufours proportionnel, puisqu'il n'y a que les riches qui puissent faire des améliorations ; et les pauvres , ayant le pouvoir en main, auront toujours soin de taxer les améliorations des riches. Si ce nouveau système n'est pas amendé par des clauses, dont il n'y a encore aucun indice , l'agriculture du royaume ne pourra pas plus "lever la tête que dans l'ancien régime. " Mais ce n'est pas ici le lieu de discuter. cette importante question. Quant au meilleur moyen de remédier aux maux d'affermer à des métayers , ce seroit que le propriétaire cultivât lui même ses terres. " jusqu'à ce qu'elles fassent améliorées ; qu'il les louat ensuite pour de l'argent , sans

bestiaux et ustensiles ; s'il trouvoit des fermiers ; mais s'il n'en trouvoit pas , qu'il

16 Tenure .- Grandeur des Permes! prêtât le bétail et les ontils à intérêt. Avec cette assistance et l'abolition des dîmes , les fermiers, sous un bon gouvernement, ne tarderoient pas à devenir riches, et acquitteroient probablement la dette en. vingt-cinq ou trente ans ; ils pourroient même le faire avec un bail de vingt-un ans , en adoptant une bonne méthode d'agriculture ; mais , selon leur misérable systême, et avec leur manque de bestiaux. et de moutons , ils ne pourroient pas en; venir à bout en un siècle. Si un propriée. taire n'avoit ni la capacité, ni la volonté de faire valoir lui-même ; la seconde méthode seroit de louer ses terres et ses bestiaux à prix d'argent, sur un bail de. vingt-un ans, le tenancier étant tenu de lui payer, à l'expiration du bail, la valeur originaire du bétail, et assujétis à toutes les pertes et accidens. Il n'y auroit aucun doute qu'un pareil système, une bonne méthode d'impositions, et une exemption de dîmes , ne rendissent le

métayer, dans ect espace de toms, capable au moins de faire ses affaires lui même, sans avoir, par la suite, besoin de sen

seigneur.

#### II. Grandeur des Fermes.

J'ai traité ce sujet en grand dans mon tour d'Angleterre, et dans les Annules d'Agriculture . tome 7, page 510; c'est pourquoi je ne ferai maintenant que toucher quelques circonstances plus particulièrement analogues à l'agriculture de France. Je commence donc par assurer le public avec confiance, que je n'ai jamais vu un seul exemple de bonne agriculture dans une petite ferme, excepté dans les sols les plus fertiles. La Flandre est toujours exceptée; sur ce sol riche, profond et humide, dans la plaine féconde de l'Alsace, et sur les rives fertiles de la Garonne, la terre est si bonne, qu'il n'v auroit que la perversité qui pourroit produiré une mauvaise agriculture ; mais sur les sols inférieurs, c'est-à-dire, dans les neuf dixièmes du royaume, et même quelquefois sur des terres excellentes, comme en Normandie, l'agriculture est exécrable. J'observerai d'ailleurs que toutes les fois qu'il se trouve une mauveise gestion dans ces riches et fertiles cantons, c'esttoujours dans les petites fermes qu'elle. Tome III.

arrive. C'est pourquoi, quand je vis dans plusieurs cahiers des trois ordres (1), une demande de borner la grandeur des fermes et de grands éloges sur les petites fermes, je ne pus m'empêcher de conclure que les bourgeois, qui avoient donné ces instructions, ne connoissoient de l'agriculturepratique que les erreurs vulgaires, répandues dans tous les pays sur ce sujet. Cette recherche est d'une telle importance pour toutes les nations, qu'elle doit, autant que possible, être fondée sur des faits, et conséquemment traitée par des gens qui connoissent la pratique ainsi que la théorie de l'agriculture. Les questions suivantes se présentent naturellement. Est-ce le produit brut de l'agriculture que l'on doit principalement considérer ? ou le plus grand produit qui peut être porté au marché? ou est-ce le bénéfice net? La population, provenant de l'agriculture, doitelle servir de guide, ou ne doit-on avoir en vue que l'aisance et la prospérité des

<sup>(1)</sup> Cahier de Dourdan, page 17. — Crépy, page 5. — Estampes, page 27. — Paris, page 41. — Provins et Montereau, pag. 51.

cultivateurs? On pourroit multiplier ces questions, mais elles suffisent pour nous guider dans cette recherche. On trouvera probablement qu'il ne faut pas s'attacher à un scul de ces points; mais qu'ils doivent tous collectivement faire l'objet de notre attention d'une manière proportionnelle.

I. Il est impossible de calculer sur le produit brut seul, pour une raison for simple: c'est qu'il faudroit peut-être tant de bras pour le réaliser, qu'il n'en resteroit aucune partie pour le marché; dans ce cas là, il n'y auroit ni villes, ni manufactures, sinon celles de la famille; ni armée, ni marine. Un pareil arrangement, quoique parfaitement conforme au système de Mirabeau, de la dispersion égale d'un peuple sur tout le territoire de l'empire, est cependant si chimérique, qu'il ne mérite pas un moment de notre attention.

II. Le bénéfice net ne sauroit non plus nous sérvir de guide, parce que les terres les plus incultes sont susceptibles d'un plus grand bénéfice net, en raison du capital employé, que les plus riches jardins, comme les garennes, les terreins à moutons, etc.

III. La population n'est pas non plus un

guide assuré dans cette recherche, parce que, scule considérée, elle se détruit ellemême par un excès de misère. Un système qui ne feroit naître les hommes que pour les affamer n'auroit guère de mérite; il faut donc avoir en vue la nourriture et l'emploi aussi bien que la population.

IV. Il n'y a que l'aisance et la félicité des cultivateurs qui puissent nous servir de guides, parce qu'ils peuvent être plus à l'aise et plus heureux dans un désert, que dans les fardins de Montreuil.

V. Je ne suis pas absolument satisfait de la donnée du plus grand produit que l'on puisse porter au marché; mais elle approche plus de la vérité qu'aucune des autres : elle comprend un produit brut considérable, un grand bénéfice net, et elle indique, en proportion du montant, la population des villes, et celle qui pent compter sur les manufactures ; elle assure l'aisance de la classe agricole; elle met le fermier en état d'employer beaucoup de bras, et, ce qui est de plus d'importance, de les bien payer.

Cette proposition majeure, étant jusqueslà déterminée d'une manière satisfaisante,

comparativement aux autres, nous sommes en état de décider que la grandeur la plus avantageuse des fermes en général, est celle qui fournit le plus grand produit au marché, ou en d'autres termes, qui fait le plus d'argent. Or, pour se procurer ce grand surplus au-delà de ce qui est consommé par les individus employés à l'agriculture, ou qui en dépendent, il faut faire les plus vigoureux efforts dans tous les genres. Il faut améliorer les terres déjà cultivées ; entretenir de grands troupeaux de bestiaux et de moutons ; chercher par-tout des engrais, et les employer utilement ; il faut dessécher, arroser, parquer, marler, fumer, enclore, mettre de la chaux; en un mot, il faut user rigoureusement de toutes les ressources de l'industrie. - Il ne faut laisser aucun morceau de terre inculte ou néglige .- Tout doit avoir son prix; tout doit tendre à la perfection, et le fermier doit être encouragé par les bénéfices de ses entreprises, à placer ses épargnes dans d'autres spéculations agricoles, afin de recevoir ce double intérêt, qu'il est si facile an bon cultivateur de retirer. La ferme d'une grandeur susceptible d'effectuer tous

ces travaux, portera certainement le plus grand surplus de produit au marché. J'ai étudié, avec beaucoup de soin et d'impartialité, le résultat de cette recherche dans tout le royaume ; et quoique, dans plusieurs provinces, l'agriculture soit si affreuse, qu'elle ne laisse que le choix d'un mal, je puis cependant assurer qu'il est infiniment meilleur pour les fermes, depuis trois cents jusqu'à six cents acres, que pour les petites ; et que les premières portent au marché un produit, en proportion, très-supérieur à celui des dernières. Mais par des fermes, j'entends toujours des occupations, et non pas celles qui sont louées à des hommes mitoyens . pour sous-louer ensuite à des métayers.

Il n'y a rien d'étonnant que les petites fermes soient mal cultivées; je veux dire celles au-dessous de cent arpens; et même depuis cent jusqu'à deux cents; les proportions entre les ustensiles nécessaires et le travail et la terre, choses très intelligibles aux gens de l'art, sont défavorables dans de pareilles fermes. Le fermier est pauvre; aucun cultivateur pauvre n'est en état de faire les efforts qu'exige la bonne agri-

culture. (1); et il faut nécessairement que sa pauvreté soit proportionnée à la petitesse de sa ferme. Les bénéfices d'une grande ferme soutiennent le cultivateur et sa famille, et laissent un surplus qui peut servir à des améliorations ; ceux d'une petite terre ne font simplement que soutenir le fermier, et ne laissent rien pour les améliorations. Le dernier est proportionnellement obligé d'entretenir plus de chevaux que le premier, ce qui absorbe une grande partie des profits. La division du travail, qui, dans toutes les branches d'industrie, donne de la célérité et des connoissances , ne sauroit à la vérité? avoir lieu dans les plus grandes fermes, au point où on la voit dans les manufactures; mais dans les petites fermes elle est tout-à-fait impossible. - Le même

homme fait tour-à-tour tous les travaux

<sup>(1)</sup> α Les richesses, dit un écrivain français, entre les mains des fermiers deviennent fatales à l'agriculture ». Essais sur l'état de la culture Belgique, in-8°, 1784, pag. 7. Qui pent être surpris qu'un roument qui abonde en politiques de cette espècis q soit mat cultié.

de la ferme ; dans les fermes plus grandes il y a des laboureurs, des batteurs, des faiseurs de haies, des hergers, des vachers, des bouviers, des porchers, des brûleurs de chaux, des gens pour dessécher, et d'autres chargés des arrosemens. - Cette circonstance est très-importante, et prouve que tous les trayaux doivent être mieux exécutés dans une grande ferme que dans une petite; l'une des choses les plus utiles de la bonne agriculture, une bergerie, ne peut se trouver que dans une grande ferme, ou le travail qu'elle exige en absorbe le bénéfice. On a souvent allégué que les petites fermes étoient des pépinières de population; cela est vrai sous différens rapports; mais elles sont souvent pernicieuses en proportion ; car elles sont abondantes en misères, et engendrent une multitude de bouches, sans fournir les moyens de les nourrir. En France la population, étant plus grande qu'il ne le faudroit, devient un mal public, et doit être soigneusement arrêtée; mais nous reviendrons sur ce fait, si visible dans tout le royaume, dans un autre chapitre. Les fermes, que je prendrois de pré-

férence en France, seroient celles de deux cent cinquante à trois cent cinquante acres sur des sols fertiles; et de quatre cents jusqu'à six cents dans des terreins médiocres.

L'Angleterre a fait plus de progrès dans l'agriculture qu'aucun autre pays de l'Europe; et ce sont les grandes fermes qui ont tout fait; tellement qu'il seroit impossible de trouver une amélioration importante dans une petite. Que les étrangers, que le comte de Hertzberg (1) vienne en Angle-

<sup>(1)</sup> Ce ministre, dans un de ses discours à l'acadeinie de Berlin , dit : a C'est le principe que le » cultivateur anglais Young soutient, dans son arith-» métique politique, sur l'utilité des grandes fermes. M. Young paroît avoir tort à l'égard d'un gouvernement republicain, tel que celui de la Grande-Bretagne, qui a plus besoin qu'un autre d'une m grande population m, Ici, comme dans plusieurs autres écrits , on suppose que les grandes fermes ne sont pas favorables à la population, parce que leur produit se consomme dans les villes. Le Comte a-t-il donné aucune raison pour nous faire croire que le produit d'une grande ferme , consommé dans une ville, n'indique pas une population proportionnée à la quantité de consommation, aussi bien que le produit d'une petite ferme, consommé par ceux qui la cul-

terre et examine notre agriculture; — qu'il me permette de lui montrer celles de nos grandes fermes, et que le doctcur Price le conduise ensuite à celle de nos petites fermes; quand il les aura examinées toutes deux, il ne fera aucune difficulté de tirer des conséquences bien différentes de celles qu'il a jusqu'ici soutenues. Nous avons perfectionné en Angleterre l'art d'enclore, de marler, de fumer; en un mot, d'engraisser les terres de toutes les manières. Nous avons fait de grands progrès dans les arrosemens, et nous aurions peut-être égalé la Lombardie, si la liberté du peuple avoit permis de violee

tivent l'Comme la population est en proportion de la nourriture, ceux qui prétendent que les grandes fermes sont muisibles devroient nous prouver que les petites en produisent davantage, c'est-à-dire, qu'elles sont mieux cultivées: cette assertion est sûrement trop absurde pour qu'on ose l'avancer. Fréderie, qui obtint le surnom de Grand, par ses connoissances, supérieures dans l'art de tuer les hommes, étoit s, selon les principes militaires, ami de la propagation. « Considérant que le mombre des habitans fait la richesse des souversins, on trouva—», Œuvres de Frédérie II, tome V, page 146.

aussi aisément les propriétés des particuliers. Nous avons porté l'art d'élever les bestiaux et les moutons à un plus haut degré de perfection que dans aucun autre. pays du monde. Nous avons, dans nos cantons les mieux gérés, banni l'usage des jachères ; et ce qui fait la grande gloire de notre isle, c'est que l'on trouve la meilleure culture sur les plus pauvres sols. Que les avocats en faveur des petites fermes ma disent où est le petit fermier capable de couvrir toute sa ferme de marne, en raison de cent ou cent cinquante tonneaux par acre, de dessécher toutes ses terres en raison de deux ou trois louis par acre, de payer un grand prix pour les immondices des villes, et de les transporter à dix lieues par terre, d'inonder ses prairies en faisant une dépense de cinq louis par acre, de payer mille louis pour avoir un bélier pendant une seule saison, afin d'améliorer la race de ses moutons ; de donner vingtcinq louis par yache pour les faire couyrir par un beau taureau; d'envoyer chercher de nouveaux instrumens d'un bout du royaume à l'autre, et de faire venir des hommes pour en faire usage ; de payer du

monde pour résider dans des provinces floignées, afin d'apprendre des choses qu'il veut introduire dans sa ferme? — En entendant le récit de tous ces efforts de l'industrie, si communs en Angleterre, quel est l'homme assez entiché de ses idées pour croire un moment que de Paneilles coosses puissent être effectuées par de petits fermiers? — Déduisez de l'agriculture tous les usages qui l'ont fait fleurir dans cette isle, et vous aurez exactement la gestion des petites fermies.

Les fauses idées, actuellement si communes en France, sont d'antant plus surprenantes, qu'il n'existe dans aucune langue un aussi grand nombre d'écrits plus justes, sur plusieurs de ces questions d'économie politique, que dans la langue française. Il est impossible de trouver des remarques plus vraies et plus raisonnées sur l'avantage des grandes fermes et des riches fermiers, que dans l'Encyclopédie. Persoune ne sauroit non plus mieux écrire sur ce sujet, que M. Delegorgue (1). Il

<sup>(1)</sup> Mémoire sur cette question. Est-il utile en Artois de diviser les fermes? 1786, page 7.

observe que l'Artois donnoit généralement deux années de moissons, et restoit une année en jachère ; mais que maintenant il produit tous les ans depuis que les anciens usages sont abolis. Un changement si avantageux, dit-il, chose bien rare en France, fut fondé sur plusieurs expériences dispendieuses, et ne pût être établi que par le moyen d'engrais produits par de grands troupeaux de bestiaux. Par qui fut-il donc effectué? - Est-ce par les petits fermiers, qui peuvent à peine gagner de quoi vivre? - non sûrement. Il continue ses remarques, en ajoutant que quelques parties de l'Artois ont été divisées pour augmenter la rente, et que le bétail est dans ces endroits détérioré d'une manière sensible ; il maintient aussi qu'un laboureur à la journée est plus heureux qu'un petit fermier. J'approuve beaucoup une de ses autres observations, savoir : que les petits fermiers ne sont pas assez riches pour garder leurs grains, et qu'ils sont cause de tous les monopoles; voulant dire qu'il est avantageux que les grands fermiers ne se pressent pas de vendre leurs grains. Mais les monopeles sont également

utiles, et tendent aussi avantageusement à remédierau mal, qui vient de ce que les petits fermiers sont trop empressés de vendre.

· Quoique je sois pleinement convaincu de l'immense supériorité des grandes fermes, et qu'il soit impossible qu'un pays puisse jamais s'améliorer par le moyen des petites, je suis néanmoins bien éloigné de recommander aucune loi ou aucun réglement pour forcer la réunion de plusieurs terres. Je ne veux autre chose que la liberté, et le rejet de ces absurdes et folles demandes, contenues dans quelques-uns des caliers de France, des loix contre une pareille réunion. Qu'il me soit permis d'ajouter qu'on doit faire peu de cas de ces écrivains et de ces politiques qui, sons des gouvernemens despotiques, sont si ardens pour une grande population, qu'ils s'aveuglent sur des objets bien supérieurs ; qui ne voient autre chose , dans la propagation de l'espèce humaine, que le moyen d'augmenter les soldats ; qui admirent les petites fermes comme des pépinières d'esclaves, - et pensent que c'est un objet digne de la politique, de faire naître des hommes dans la misère, afin qu'ils puissent s'enrôler ou mourir de faim. De pareils sentimens peuvent être naturels au rude atmosphère du despotisme allemand; mais qu'ils pénètrent chez une nation, dont l'horizon est éclairé par les rayons vivifians de la liberté naissante, c'est contradictoire à cette félicité générale qui doit découler de la liberté. Trop peuplée pour être heureuse, la France devroit chercher les moyens de mourrir le nombre d'habitans qu'elle contient, au lieu de vouloir s'en procurer davantage, pour leur faire partager une misérable pitance.

## III. Petites propriétés.

Dans les observations qui précèdent, je à rente; mais il y en a d'une autre espèce dans presque toutes les provinces de France, dont on ne sauroit se faire une idée par ce que l'on voit en Angleterre, — j'entends les petites propriétés, c'està-dire, de petites fermes appartenant à ceux qui les cultivent. Le nombre en est si grand, que je croirois qu'il comprend un tiers du royaume. Ayant d'avoir voyagé, je m'ima-

petites propriétés, sinon une grande industrie. Il faut, à la vérité, que je prévienne le lecteur que, quoique l'agriculture, que j'ai trouvée dans la plupart des petites propriétés, fût aussi mal entendue qu'il est possible de se l'imaginer : cependant l'industrie des propriétaires étoit si visible et si méritoire, qu'elle est au-dessus de tout éloge ; elle suffisoit pour prouver que la propriété, en fait de terres. est le plus grand aiguillon du travail. Cette vérité est si frappante, et s'étend si loin . que je ne connois pas de moyen plus sûr de porter l'agriculture jusqu'au sommet des montagnes, que de permettre aux villageois voisins de les posséder en propriété; en effet, dans les montagnes du Languedor ect. on voit qu'ils ont porté de la terre sur leur dos, dans des paniers. pour former un sol dans les endroits où la nature en avoit refusé un. Une autre circonstance, occasionnée par les petites propriétés, c'est une augmentation de population ; mais ce qui pourroit être avantageux à d'autres pays peut faire le malheur de la France.

Après avoir ainsi fait voir les avantage

des petites fermes en propriété, je vais montrer les inconvéniens que j'y ai trouvés en France.

Le premier et le plus grand, c'est la division qui a généralement lieu après la mort du propriétaire, ordinairement entre tous les enfans, mais dans quelques cantons entre les fils seulement. Quarante ou cinquante acres de terre sont susceptibles d'être bien cultivés; mais, quand on les divise, vingt acres doivent l'être fort. mal; subdivisés de nouveau, les propriétés forment quelquefois des fermes de dix acres, de cinq, de deux, et même d'un scul; bien plus, j'en ai vu quelques-unes d'un demi-quart d'acre avec une famille qui leur étoit attachée, comme si c'avoit été une ferme de cent acres. La population provenant de cette division, est quelquefois grande, mais c'est une multiplication de misère, les êtres se marient dans l'idée de trouver de quoi vivre, sans en avoir la réalité ; ils propagent au-delà des besoins des villes et des mannfactures ; les conséquences sont la mirère, la detresse, et nombre de ces malheureux périssent des maladies occasionnées par un manque de

célèbre à l'assemblée nationale (1) est

<sup>. (</sup>i) De la monarchie prassienne, tome IV, p. 13. Le comte de Mirabeau, dans ce passage, convient que les grandes fermes rapporteront le plus grand produit possible, avre la plus petito dépense possible; mais il soutient qu'il y a une infinité de petits objets qui échappent au grand fermier, qui sont de plus grande importance que d'épargner de l'argent. Il est incroyable qu'un hoisme d'un mérite aussi-décidé att à fort méconu les faits qui gouvernent une question, à laquelle il a donné beaucoup d'attention, au moiss si l'ou en juge par ses fréquens appels à cette, question. Ou touve-t-il le fait sur lequel il stitt tous ses raisonnemens, que les petits fermiers font de plus grandes améliorations est de plus grandes dépenses

qu'un pays fleurit en proportion de la dispersion égale des habitans sur son territoire; meis son père étoit d'un avis different; il néclare avec beauccup de lon sons, et en penseur profond, que ce n'est 1 as l'agriculture qui emploie le plus de bras, qui favorise le plus la population (1). « C'est

sur leurs terres que les grands cultivateurs? Je n'an appellerai pas à l'Angleterre, où la question seroit aus-i-tôt décidée que proposée; mais je voudrois bien savoir dans quelles provinces de France les petits fermiers ont leurs fermes au si bien approvisionnées que les grands, ou aussi bien cultivées? M. de Mirabeau tranche donc la question, en supposant comme un fait ce qui est absolument faux, puisque les progrès des grandes fermes sont plus considérables, et p ut-être doubles de ceux des petites; je suis sûr au moins qu'il en est ainsi dans toutes les parties du royaume que j'ai vi itées. Mais le comte dit que les petites fermes sont beaucoup meilleures, par coqu'il y a plus de familles tépandues sur les terres , ce qui est précisément l'argument le plus fort que l'on pui se offrir contre elles, puisqu'en admettant ce point-là il tend à la fois à prouver que l'anéantissement des villes et des manufactures est utile aux Etats modernes, pourvo qu'on trouve des habitais dans la camp gue ; ass rion à laquelle j'ai suffisamment répontu.

(1) .. 'Ami des Hommes, ciuquième édition 1760

» à bien des égards un préjugé de croire » que plus la culture occupe d'hommes, » plus elle est favorable à la population »; voulant dire que le surplus du produit porté au marché est aussi favorable à la population, en nourrissant les villes, que s'il étoit mangé dans les champs d'où il est sorti; ainsi plus l'industrie et la richesse des entrepreneurs de la culture épargnent de travail d'hommes, plus la culture fournit à la subsistance d'autres hommes. Un autre député très-estimé, et à la tête du comité des finances, assure que la plus grande division possible des propriétés territoriales est la meilleure. De pareils gens, avec les meilleures intentions du monde, avancent des opinions qui, si elles étoient exactement suivies, feroient de la France une scène de misère et de

tome V, pag. 43. Voyez austi tome IV, page 79; Tubleau Economique. Voyez le mème sujet, traité avec beauvoup d'habilet p.r. un écs gramis génies politiques du siècle actuel, de l'Economie l'olitique, par M. Herrémechtvand, ic-8°. 1786, page 475; et Discour, sur la division des terres, in &°. 1766, par le mème.

pauvreté. Au milieu d'une multitude de connoissances utiles, de réflexions profondes et judicieuses, et d'excellens principes de politique, on trouve une propension vers des idées semblables dans les rapports du comité de inendicité (1), dans l'esqu'els la multiplicité des petites propriétés est considérée comme une ressource contre la misère.

Donnons plus de développement à ces idées par des suppositions, et voyons où elles mèneroient. Il y a en France 130 millions d'acres de terre et au moins 25 'millions d'acres de terre et au moins 25 'millions d'acres de cette étendue; supposons que par ce partage (déduction faite des rochers) des rivières, des grands chemins, ect.) il revienne à chacun cinq acres, ou vingteinq acres par famille. Lorsque (selon l'opremier principe de cette idée, qui est d'encourager la population) le luxe, le

<sup>(1)</sup> Premier rapport, in-8º. 1790, page 6. Quatrième rapport, page 9. Ces rapports furent faits par le président, M. de la Rochefondantid-Liamcourt, et font beaucoup d'honneur à son habileté et à son activité.

célibat, les emplois mal-sains, la prostitution et la stérilité des villes seront bannies etlesmœnrs simples de la campagne universellement établies; toutes les circonstances de la nature porteront alors le peuple au mariage et à la propagation ; une grande augmentation de population aura lieu, et les vingt-cinq acres de terre se réduiront graduellement; par les divisions, à vingt, à quinze, douze, huit, et ainsi de suite, allant toujours en diminuant. Dans une pareille supposition, que deviendra le surplus du peuple? - Vous arriverez en très-peu de tems aux limites au - delà desquelles la terre, quelque bien qu'elle soit cultivée, ne sauroit nourrir plus de bouches ; cependant ces mœurs simples et pures, qui excitent au mariage, continueront toajours. - Quelle en sera donc la conséquence, sinon la plus affreuse des misères! - Votre population seroit bientôt plus nombreuse que celle de la Chine, où des malheureux, qui ne naissent que pour mourir de faim, cherchent avec avidité les carcasses putréfiées des chiens, des chats, des rats, toutes sortes d'ordnies et de vermines, ponr soutenir leur misé-

rable existence. Tels seroient les effets infaillibles d'une trop grande division des propriétés territoriales. Il n'existe pas sur la terre de gouvernement aussi détestable que le seroit celni qui viseroit sérieusement à une pareille division ; tant cette population est pernicieuse, qui, quoiqu'elle provienne de principes purs et vertueux dans son origine, mène directement à la dernière extrêmité de la misère! - On a appelé les grandes villes les tombeaux de l'espèce humaine : si elles conduisent au tombeau, elles sont aussi le meilleur refuge d'une trop grande population. Elles sont plutôt propres à prévenir la population qu'à la détruire, et c'est précisément ce qui est nécessaire dans un pays comme la France, où la division des propriétés a malheureusement occasionné une si grande population, qu'elle ne peut plus la nourrir ; quelle seroit donc sa misère, si les villes et les bourgs entretenoient leur nombre proportionnel, et laissoient le surplus regorger dans la campagne î - Cela n'arrive que trop pour la prospérité du royaume, comme il est facile de le voir dans nombre de circonstances, et particulièrement par la misère, qui est toujours la conséquence du moindre déficit dans les récoltes ; un déficit, qui seroit à peine apperçu en Angleterre, est accompagné en France de maux affreux.

Il ne sauroit y avoir de spectacle plus agréable, on mieux calqué pour émouvoir toutes les tendres sensations de la nature, que celuid'une famille vivant sur une petite, propriété, cultivée et peut-être créée par son, industrie; c'est cet objet, si touchant pour le cœur de l'homme de bien, qui a rendu, plusieurs écrivains les avocats inconsidérés des petites propriétés. Si l'industrie des villes et des manufactures étoit assez active pour occuper le surplus de cette population, à mesure qu'il paroît, les avantages de leur système seroient évidens; mais la France connoît par une triste expérience qu'il n'est, pas maintenant besoin d'un pareil surplus ; quelles servient donc les conséquences d'en, envoyer un second au marché, tandis que l'ancien est encore au magasin? Il est ab-, surde de citer l'exemple de l'Amérique, où il y a abondance de terres fertiles pour ceux qui veulent les cultiver, et où la

population est d'une valeur inestimable. comme on peut le voir par le prix du travail; mais quelle comparaison peut-on faire entre un pareil pays et la France, où la concurrence pour les emplois de tons les genres est si grande, à cause de la trop grande population, que le prix du travail est 76 pour cent plus bas que chez ses voisins plus florissans? - En considérant ce sujet intéressant, j'aurai recours, comme dans plusieurs antres occasions, à l'exemple de l'Angleterre. Dans ce dernier royaume les petites propriétés sont extrêmement rares ; dans plusieurs de nos comtés il n'en existe pas même un seul exemple: Nos pauvres journaliers sont grands amateurs d'être propriétaires de leurs chaumières, et de quelques perches de terre pour former un jardin ; mais ils ne pensent guère à acheter assez de terre pour s'occuper ; et à offrir, comme en France, un prix si fort audessus de sa valeur ; pour s'en assurer l'acquisition. Un homme chez nous, qui a deux ou trois cents louis, n'achète pas un petit champ, mais prend une ferme; or, comme nos pauvres journaliers sont infiniment plus à leur aise, et

à tous égards plus heureux que ceux de France, ne doit-il pas s'en suivre, en tirant des conséquences justes, que les petites propriétés ne sont aucunement nécessaires pour le bien-être des basses classes du pays ? Dans toutes les parties de l'Angleterre que j'ai parcourues, il n'y a aucune comparaison pour l'aisance entre un journalier et un petit fermier ; il n'y a point d'hommes qui travaillent si fort et qui vivent si mal que les derniers. Pourquoi donc trouveroit-on cette division en petites parties si avantageuse pour la France, tandis qu'en Angleterre nous éprouvons de grands avantages en suivant un système contraire? II y a plusieurs raisons pour cela; les manufactures de France, comparées avec celles d'Angleterre, sont beaucoup moins considérables, en proportion de la population des deux royaumes. L'agriculture de France, gérée par des fermiers ou par des métayers, ne fournit pas non plus une occupation égale à celle qu'offre la culture en Angleterre. Les gentilshommes de campagne flançais n'occupent probablement pas la centième partie d'envriers employés par les gentilshommes de campagne anglais, qui ont tonjours quelques orne-

mens à faire à leurs jardins, ou quelque terre à cultiver, qui donnent de quoi viver à une infinité de gens. Un objet d'une pins grande importance, c'est que les subsistances sont aussi chères en France qu'en Angleterre, tandis que le prix du travail y set soixante-seize pour cent meilleur marché.

Voici une autre preuve, s'il en falloit d'autre, de la trop grande population de ce royaume. Le journalier anglais, qui gagne constamment neuf, dix ou douze francs par semaine, en travaillant pour un fermier, risque beaucoup quand il cultive des terres pour son compte ; et ce fait est si évident, que les plus industrieux et les plus forts travailleurs d'entre nos paysans ne sont pas ceux qui tiennent leurs petits jardins en meilleur état; mais ce sont ceux qui gagnent moins, et dont le salaire marque quelque foiblesse on infirmité. Par ce moyen, et par diverses autres causes, les pauvres paysans d'Angleterre trouvent un emploi plus régulier, en travaillant à la journée, que ceux de France qui , n'ayant pas la ressource de travailler pour les autres, sont obligés de travailler pour enx-mêmes ou de mourir de faim. Quand on les voit dans une pareille situation, il n'est pas surprenant qu'on s'étende sur les avantages des petites propriétés, puisqu'elles sont les seules ressources de ces familles. Mais dans le fait les travaux onéreux et extrêmes de ces malheureux (ce qui paroît être une perfection à des yeux vulgaires) ne viennent que de ce qu'ilsne trouvent pas assez d'occupation. La cherté du travail, qui est assez ordinaire dans les pays à petites propriétés, ne prouve rien contre cette observation. L'ouvrage n'est jamais si mal exécuté ni si cher, que lorsqu'il est fait par des hommes accoutumés à travailler pour eux-mêmes ; il se trouve chez eux une espèce de dégoût et une inattention qui ne sauroient échapper à l'œil de l'observateur intelligent ; et il n'y a que la plus grande misère, qui puisse engager ces petits propriétaires à travailler pour les autres ; de sorte que j'ai vu dans les parties de la France, qui exigent beaucoup de soin pour l'agriculture, le travail comparativement cher et mal fait, tandis qu'il y avoit nombre de bras oisifs. Je dois en même tems faire mention d'une circonstance qui m'a étrangement frappé dans presque tous les marchés de France, c'est qu'il y.

a une infinité de gens qui perdent réguliérement un jour par semaine, pour des objets qui montrent clairement le peu de valeur du tems pour ces petits fermierse Y a-t-il rien de plus ridicule que de voir un homme gros et fort, faire plusicurs milles, et perdre une journée, qui doit lui rapporter dix-huit ou vingt sols, pour vendre une douzaine d'œufs ou un poulet , dont la valeur n'égaleroit pas le prix de son travail, s'il étoit utilement employé? Cela doit nous convaincre que ces petites occupations sont des pertes réelles de travail, et qu'elles nourrissent des hommes dont le tems ou les peines ne sont guère payés.

Il y a dans l'agriculture françaisoplusieurs usages qui paroissent utiles; cependant je ne puis les recommanderdans d'autres pays. J'ai vu dans unepartie de la Flandre travailler avec la bêche tous les coins d'un champ, où la charrue ne pouvoit aller; et dans les Midi de la France les paysans sont dans l'habitude de bêcher des champs entiers. Dans divers endroits du royaume on bêche toutes les terres. Dans les montagnes

du Vivarais on bâtit des terrasses murées et on v porte de la terre dans des paniers. De pareils usages, et mille autres de cette nature, viennent absolument de l'extrême division des propriétés territoriales, qui a occasionué une population qu'iln'est plus au ponvoir de l'industrie de soutenir; et doivent être regardés comme une preuve qu'il existe une maladie invétérée dans les parties vitales de l'État. L'homme qui a le malheur de vivre dans un pays, où il n'y a pas d'emploi pour lui, s'il possède la plus chétive propriété territoriale, y travaillera pour deux sols par jour, même pour un liard; bien plus, s'il a de l'ardeur et de l'industrie, il travaillera pour rien, comme c'est le cas de . plusieurs milliers d'individus en France; s'il ne fait pas quelque chose sur sa petite ferme, il pense qu'il ne fait rien : dans une pareille situation, il ramassera de la paille, il ôtera une pierre d'un endroit pour la mettre dans un autre, il portera de la terre dans un panier sur le sommet d'une montagne, il fera trois lieues pour vendre un œuf. N'est-il pas évident que de pareilles pratiques, faites pour exciter l'admiration,

à cause d'un haut degré de culture, ne sont pas plus analogues à un pays bien constitué, pour me servir de cette expression, que les usages du monde les plus absurdes? Vous pourriez faire un pas de plus en population, et offrir, avec. M. de Poivre, l'exemple des Chinois, comme digne de l'imitation des Européens.

Après tout, on doit conclure que les petites propriétés sont portées à un trop haut point en France ; qu'elles ont crontribué à engendrer une population misérable, qui ne devroit pas exister; qu'il faudroit faire des loix pour en restreindre la division, au moins jusqu'à ce que la demande de bras soit égale au produit; que le système des · grandes fermes, employant régulièrement à la journée, et payant bien un nombre considérable de paysans, est infiniment plus avantageux à la nation et aux pauvres euxmêmes, que la multiplicité des petites propriétés; en un mot, qu'il est évident quetoutes les mesures pour empêcher l'établissement des grandes fermes et des riches fermiers, telles que les restrictions et les loix contre les enclos, l'existence du droit de communaux, et la moindre faveur montrée

montrée aux petits propriétaires en levant la taille, sont ruineuses pour l'agriculture, et doivent être écartées comme un tême destructeur de la prospérité blique.

#### CHAPITRE XIII.

### MOUTONS DE FRANCE.

L'ÉTABLISSEMENT des manufactures de laine en France ; sous le regne de Louis XIV, ou, pour parler avec plus de justesse , par ce commis de burcau , Colbert, rendit le gouvernement un peu plus attentif à l'encouragement de la race des moutons dans le royaume ; mais on ne prit aucune mesure capitale pour cela que dans le milieu du siècle actuel , où l'on en permit fort sagement l'exportation , pour en encourager la multiplication. Sous le contrôleur-général Bertin, M. Carlier fut envoyé dans toutes les provinces afin d'examiner l'état des troupeaux, la quantité et la qualité de leur laine, etc. ; et l'on fit pen après d'autres progrès, en important d'Espagne

Tome III.

et d'Angleterre des beliers et des brehis; afin d'améliorer la race des moutons français, mais les personnes employées pour cet objet entendoient si pen la commission dont elles étoient chargées, que ces efforts ne produisirent aucun effet; ils n'étoient pas à la vérité considérables; c'est pourquoi le résultat fut tel qu'on devoit l'attendre. La France importe tous les aus pour 27 millions de laine, somme immense pour une marchandise que le royaume pourroit fournir en entier, si l'on employoit les gens qui entendent vraiment les moutous.

PICARDIE.—Calais.—Toison, de cinq l. pesant, à 26 sols la livre, bonne à peigner.

Pont-de-Brique.—Toison, six l. pesant.

à 24 sols la livre.

Bernay.—Toison, quatre l. et demie pesant, à 26 sols la livre, fort grossière; ils tondent les agneaux: laine, 18 sols la livre; tous les moutons de la province do Picardie, et de plusicurs pays voisins n'ont pas de cornes, ont la tête blanche et des oreilles pendantes en sole; tous ceux que j'ai maniés étoient mal faits et peu flatteurs au toucher; mais il s'en trouve qui ona meilleure mine.

Orléanois. — Estampes. — Tolson , trois livres et demie pesant, à 20 sols, prix d'un mouton, 15 livres.

Thoury. — Toison, quatre livres pesant, a 19 sols, grossière; leur nourriture d'hiver, des tiges de pois et du regain : ils sont enfermés dans des bergeries pendant la nuit (comme dans la plupart des provinces de France), et parqués dans les champs jusqu'au mois de novembre; il y en a qui parquent aussi l'été à midi; troupeaux de quarante à cent têtes; les chiens les conduisent avec tant de sagacité, qu'ils broutent dans les plus petits sillons sans toucher au grain.

Orléans. — Toison, six livres pesant, à 20 sols; prix d'un mouton, 11 livres. On les nourrit de paille pendant l'Inver.

SOLOGNE. —La Ferté. —Race du Berri, deux livres et demie pesant, à 23 sols en suint, et 40 sols lavée; prix d'un mouton, 22 livres; ils n'ont en hiver pour pâture que les bois et les bruyères : on les renfermo toutes les nuits à cause des loups; et quand il y a beaucoup de neige, on leur donne

des branches d'arbres ; un fermier qui a deux cents arpens de terres de labour et trois cents arpens de bruyères , a de deux cents à deux cent cinquante moutons et agneaux.

La Motte-Benvron. — On les nourrit dans la bergerie avec de la paille de seigle, mais ils n'en mangent que les épis. Je trouvai un jour le troupeau d'un fermier dans la bergerie à trois heures de l'après-midi; il n'y avoit aucune ouverture, et elle étoit beaucoup trop chaude. Pendant l'été on les ramène à la maison à midi, pour suer et mourir de faim jusqu'à quatre heures, alors on les remène aux champs, et le soir ils sont enfermés très-régulièrement. Cette race ressemble à celle de Picardie pour la tête et les oreilles; mais elle est beaucoup plus petite, un motuton ne pesant pas plus de neuf lyres le quartier.

La Loge. — Les moutons y sont sujets à la pourriture ; un fermier en perdit une fois cent quatre-vingt-dix-neuf sur deux cents; il n'échappa qu'une brebis noire. On est dans l'usage de vendre ânnuellement les béliers d'entre les agneaux, une partie des brebis et les vieilles brebis, et

de garder assez d'agneaux pour remplacer les brebis veudues. Il est aussi d'usage de séparer les agneaux des brebis, afin de traire ces dernières pour faire du lait et du fromage, qui servent pour la consommation de la famille. On ne nettoye la bergerie que deux fois l'an, mais on leur donne de la paille fraîche tous les trois jours; toutes ces bergeries sont si closes et si chaudes, qu'il est surprenant que tous les moutons ne périssent pas.

Berri. - Vierzon. - Toison, deux livres et demie, à 22 sols en suint : prix d'un monton, 6 livres; ils sont fort petits et ne pèsent pas plus de six livres le quartier; il y a quelques chèvres dans tous les troupeaux ; les habitans regardent trois beliers nécessaires pour cent brebis ; un beau bélier vaut 24 livres; une vieille brebis maigre de trois à ciuq livres, quand elle est grasse 8 livres; la laine, dans cette partie de la province que l'on appelle Champagne, où les troupeaux sont fort grands, est beaucoup meilleure qu'ici, par la raison, suivant eux, que la terre est plus forte et les pâturages plus nourrissans; leur ressemblance à la race de Picardie

feroit croire que c'est la même; leur nourriture, ici comme ailleurs, est de la paille en hiver, et quand il fait mauvais tems, une livre de foin par jour pour chaque mouton; toison, une livre trois quarts, à 27 sols en suint; prix 7 liv. 10 sols (1).

De Vatan à Châteauroux. — Toison, deux livres et demie pesant, à 23 sols en suint; l'année dernière 27 sols. — Toison, trois livres pesant, à 25 sols en suint. — Toison, deux livres pesant, à 23 sols 6 deniers en suint; prix 9 livres; la laime valoit, il y a dix ans, de 15 à 20 sols. Quelques seigneurs, afin d'améliorer la laime, importèrent des béliers et des brebis d'Espagne, qui dégénérèrent et devinrent au bout de quatre ans comme ceux du pays. D'un autre ôté, les moutons, d'une plus mauvaise race que ceux du pays,

<sup>(1)</sup> M. de Lamerville dit que les meilleurs moutons du Berri sont ceux que l'on appelle Brionnes, du nom du principal endroit où on les trouve; que les anoutons du Berri donnent deux livres et demie pesant de laine, à no sols', et que les genaux se vendent 7 livres chacun. Observations sur les bêtes à laine, in-20. 1783, pages 6, 218, 219 (chez Buisson Mèdeuire).

deviennent meilleurs en proportion, en pâturant dans ce pays ci j joffre ce renseignement tel que je l'ai reçu. Il est trèsprobable que ces expériences ont été faites avec aussi peu de soin que tant d'autres. Il y a ici une autre espèce de moutons à cornes, venant des montagnes, et que l'on appelle balloes; on ne les achète que pour les engraisser, à 8 ou 10 livres, et on les revend alors 15; ils sont plus gros que la race ordinaire, sont marquetés de noir et de blanc; out de bonnes carcasses, mais de mauvaise laine.

Argenton. — La laine, 25 sols en suint, grosse. — Toison, une l. pesant, à 24 sols la liv. — Toison, trois livres et demie pesant, à 20 sols la livre; prix d'un mouton, 8 livres.

LA MARCHE. — La Ville - au - Brun. — Toison, une livre pesant, à 20 sols.

Limosin.—Limoges.—C'est ici la plus petite race que j'aie jamais vue. C'est un pauvre bétail; mais le mouton et la laine sont bons.

QUERCY. — De Brive à Souillac. — Je trouve des moutons d'une plus grosse espèce que dans le Limosm, avec de la longue laine fort grossière; il y a beaucoup de montons noirs dans ce pays-ci.—Toison, quatre livres et demie pesant, à 12 sols en suint: ils les engraissent quelquefois avec des navets.—Toison, cinq livres et demie pesant, à 12 sols en suint (1). Je vis ici de petits parcs faits de claics; une petite hute de paille pour le berger, assise sur deux bâtons, pour pouvoir la transporter; une autre pour son cliten. On parquoit alors pour des navets, que l'on appelle dans ce pays-là ravules.

Pont-de-Rodès — Laine, 13 sols. Je rencontrai plusieurs moutons dans tous les troupeaux, avec des touffes de laines autour du cou et des épaules; m'étant informé pourquoi on les avoit laissées, on me dit qu'elle avoit une plus grande valeur, et qu'on devoit la couper à part, parce qu'elle se vendoit 14 sols la livre, tandis que l'autre ne valoit que 12 sols.

Pellecox.—Pas d'agneaux tondus, depuis

<sup>(1)</sup> Dans ces notes, quand il se trouve plusieurs remarques ensemble, elles sont faites à quelques milles de distance l'une de l'autre.

que j'ai quitté le Limosin. Je mesurai un pare, il avoit sept verges sur six ; il contencit trente-six moutons et cinq agneaux; il parôt qu'on leur accorde à chacun une verge catrée; le berger étoit absent, mais le chien les gardoit. On me dit ici que ce n'étoit pas à cause du prix qu'ils laissoient des tonffes de laine aux moutons, mais par fantaise. Je m'imagine qu'il y a là-dedans quelque superstition. Chaque fermier a quelques moutons, parce que le plus petit nombre donne de la laine pour habiller toute la famille; chose qui démontre la pauvreté et un' manque de circulation nationale.

Cahors. — Je vis ici plusicurs pares; la hutte du berger a quelque ressemblance à une grosse ruche, avec deux manches pour la transporter comme une chaiseà porteur, il y en a une petite pour son chien recimme il y a beaucoup de loups, ils mettent aux chiens des colliers avec des pointes de fer, car les loups ne les premnent jamais qu'au cou. Les moutons dans ce tems - là étoient parqués toute la muit dans les champs, parce que leurs ennemis sont dans leurs repaires, dans les forêts et dans les ro-

chers, vivans de lièvres, de lapins, de rats et même de souris.

Perges. — Les moutons sont ici mélangés, avec des cornes et sans cornes; une petite race et de mauvaise laine; ils ne sont pas encore tondus (12 juin).

LANGUEDOC. — Toulouse. — Je vis plusius troupeaux, tous moutons à cornes, pour la première fois depuis Calais; je suppose que ces moutons à cornes ont des toisons de cirq livres; j'en vis quelquesnus de bien beaux, si pesans et si gras, qu'étant couchés, ils avoient de la peine à se lever; ils sont tondus, mais il s'en trouve à qui on a laissé de la laine au ventre, et d'autres qui en ont une touffe sur le croupion.

GASCOGNE.— Saint-Gaudens.—On les tient ici depuis le mois de juin jusqu'en automne, sur les montagnes, au pied des Pyrénées; et le soir on les met dans de bons parcs, gardés par plusieurs chiens.

Bagaères de Luchon. — On a fait quelques tentatives pour améliorer la race dans cette partie des Pyrénées, en important des béliers espagnols; on vend aussi aux Espagnols de vieilles brebis et des moutons.

Roussilion. - De Bellegarde à Perpignan. - Il y a de grands troupeaux de moutons à cornes et tondus, dont quelques-uns sont noirs .- Ditto tondus ; têtes et pieds blancs, d'environ douze livres le quartier. - Ils donnent de six à huit livres de laine sans être lavée : le lavage la réduit à deux livres. - Toison , deux livres, à 39 sols lavée. Ils restent toute l'année en plein air. En juillet, ils étorent dans des éteules, qui devoient. être labourées en septembre, et ensemencées de seigle pour leur pâture d'hiver. Je rencontrai un troupeau de près de cinq cents bêtes, appartenant à un homme de Perpignan, qui paie des gens à la campagne pour prendre soin de ses affaires, particulièrement de ses montons

Le berger en chefs a quatre charges de bleds, de dix mesures chacune, et chaque mesure rend soixante livres de pain; quatre charges de vin, une mesure de sel, une d'huile, et 3 liv. par mois. — Plusieurs grands troupeaux. — Jusqu'ici le Roussillon est un pays fameux en moutons, où ils sont plus communs que dans aucune autre province de France, et il ne le cède pas même au comté de Dorset.

Pia. — Ils les nourrissent ainsi que leurs agneaux, au commencement du printems, avec du trefle semé en août, dans des éteules labourées une fois; lorsqu'il est mangé; ou l'arrose, et il rapporte souvent une pleine récolte de foin.

Salsèze - Fooct. — Deux grands troupeaux et des parcs. — Ditto avec des chèvres.

Languenoc. Sijean. Plusieurs troupeaux parques dans l'été, mais renfermés dans l'hiver à cause des loups.

Narbonne. — Prix 15 sols en suint, 50 sols lavée. — Jusqu'à Béziers et plus loin jusqu'à Pézenas, de petits troupeaux par-tout, mais aucun grand; je vis des parcs en filets dans des terres à oliviers et en jaclères.

De Nismes à Ganges. —Plusieurs petits troupeaux de moutons.

De Saint-Maurice à Lodève. — Sur ces montagnes ( désertes et désolées) il y a de grands troupeaux; un homme a trois mille moutons dans quatre ou cinq différens troupeaux. — Toison, trois livres et demie pesant, à 14 sols en suint, mais de 50 à 58 sols lavée. — Pendant la saison des neiges ils vivent de paille. Ils pâturent le reste de l'année: des troupeaux et des parcs.

Mirepoix. — Leurs troupeaux sont l'été dans les montagnes, — mais dans l'hiver ils paissent dans la vallée. — Toison, deux livres et demie pesant, à 11 sols en suint, lavée de 22 à 25 sols. En sortant de Mirepoix, je rencontrai un troupeau, tout-à-fait différent des autres moutons que j'avois vus en France; on les auroit pris pour des moutons de Norfolk, tous avec des cornes, et celles des béliers faisant an tour en frisant; plusieurs avec le devant de la tête et les pieds noirs; d'autres marquetés de noir; leur laine et leur forme étoient aussi les mêmes.

GASCOGNE. — De Lannemezan à Bagnères de Bigorre. — Ils ont beaucoup de
montons sur leurs vastes bruyères, et leur
laine vant de 22 à 25 sols la livre en suint,
et le double étant lavée. — Je rencontrai
entre Bagnères et Campan quatre troupeaux; les montons étoient plus gros que
ceux de Norfoik, la plupart avec des
cornes qui se replioient derrière leurs

oreilles, mais quelques uns tondus, quelques uns noirs; de la laine à peigner d'une bonne longueur.

BEARN. — De Lourde à Pau. — La laine des moutons du Bearn a neuf pouces de long, et se vend en suint 15 sols la livre. Je passai devant plusieurs parcs. — A Pau plusieurs troupeaux et parcs: des cornes; laine grossière; plusieurs moutons noirs.

De Navarreins à Saint-Palais et Anspan. — Les moutons ne sont pas nombreux, cependant beaucoup de bruyères; ils étoient tondus; la laine a six ou hui pouces de long, elle est fort grossière. — Beaucoup de moutons avec de grosse laine; prix 20 sols la livre en suint.

GASCOGNE. — De Bayonne à Saint-Vincent. — Ces laudes ne sont pas sans moutons, quoiqu'il, yen ait de vastes étendues inondées. Je rencontrai plusieurs petits troupeaux, tous tondus et avec des cornes, laine fort grossière; presque autant de chêvres que de moutons.

Grenade. —Plusieurs petits troupeaux de moutons noirs; la laine blanche et noire, grossière et mauvaise; elle vaut 10 sols la livre en suint. On s'en sert pour faire des étoffes pour les pauvres geus. SAINTONGE. Montlieu. — Toison, une livre trois quarts pesant, à 20 sols lavée.

Angoumois. — Angouléme. — Toison, une livre et demie pesant, à 21 sols lavée.

Contrevérac. — Toison, nne livre et demie pesant, à 27 sols lavée.

Porrou. — Vivonne. — Toison, une livre pesant, à 31 sols lavée. Ils vivent toute l'année de pâturage; on leur donne de la paille l'hiver dans la bergerie; ils ne parquent jamais.

ORLÉANOIS. — D'Orléans à Pithiviers.
—Toison, trois livres pesant, à 15 sols;
des parcs par-tout; la maison du berger
sur des roues.

ISLE-DE-FRANCE. — La Chapelle-la-Reine. — Toison, quatre livres pesant, à 13 sols.

Liancourt. — Toison, cinq livres et demie pesant, à 12 sols en suint. Chaque fermier a un troupeau parqué l'été sur les jachères. La race des moutons n'est ni bonue, ni mauvaise. Le duc de Liancourt, s'en est procuré du Berri et de Flandre pour faire des expériences. Les prem'ers ressemblent beaucoup à ceux de nos Dunes,

du Midi; leur laine est de bonne espèce, propre à être cardée. Les derniers sont bieu formés, et ont de la laine fort grossière. La laine du pays, dont le puix se trouvé ci-dessus, est mauvaise.

De Beauvais à Issoire.— Une meilleure race que d'ordinaire; moutons tondus; grands, bien faits; toison, cinq livres et demie pesant; chacun a son parc. Les moutons étoient (10 septembre) aujourd'hui parqués à dix heures du matin; quoiqu'il plôt à verse.

Dugny. — Le système de M. Cretté de Palluel est d'acheter des moutons au mois de juin, pour les faire parquer jusqu'en novembre, et d'en vendre alors les deux tiers au boucher; de garder l'autre tiers, pour l'engraisser pendant l'hiver dans la bergerie, uniquement avec du grain, du son et du foin, etc., pour être prêts pour les marchés quand le mouton devient plus cher. Nous sommes maintenant en octobre, il vaut 6 à 7 sols la livre; mais, depuis pâques jusqu'à la fin de juin, il se vend a ou 3 sols de plus. La différence de prix n'est pas si considérable pour le beuff; il vant à présent de 9 à 10 sols, et la vache

sols; mais en mai 2 sols de plus. Cette inégalité dans les prix de la viande est une preuve certaine d'une mauvaise agriculture. J'examinai sa bergerie; qui est un bâtiment de pierres voûté, sans aucund cour pour les y laisser promener à vos lonté; les fenêtres sont petites, et conséducmment ces animaux y ont beaucoup trop chand - Il y a dans ce pays des gens qui ont de grands troupeaux de moutons ; sans teur au posseder un seul arpent de terre ; ils les louent pour parquer à des fermiers quin'ont pas de moutons, de 30 à 40 sols par tête, outre la nourriture, depuis le mois de juin jusqu'au mois de novembre.

Dammartin. — Plusieurs troupeaux; toison cinq livres pesant, à 20 sols en suint.

Proxanti. — Saint Quentin. — Chaque fermier a un troppeau, maintenant parque pour le dernier bled; c'est la race de Picardie, quatre où cinq divres pesant, lainq 24 sols en saint.

FIANDRE — Bouchain. — Chaque fermier a un troupeau; un monton donne Tome III.

quatre à cinq livres pesant de laine, qui se, wend à Lille 30 sols la livre lavée.

De Valenciennes à Orchies. — De longue laine, propre àpeigner, cinq livres pesany à 3 à 30 sols la livre lavée: On donne aux montons pendant l'hiver des féves avec les cosess. — Je vis acheter des moutens maigres à 21 liv. pièce, ce qui est à peneprès le prix qu'ils auroient valu en Angleterre.

Lille. — Il n'y en a guère dans se voisinage; laine cinq livres pesant, à 30 sols la livre lavée (1).

Antors. — Saim Omer. — Je rencontral un troupeau de deux cents moutons, —race flamande; la laime a sept à huit pouces de long; cinq livres et demie chaque toison; à 25 sols la livre lavée. Ces meutons ont les oreilles proprese tsoyenses comme ceux de Picardie, mais ils pnt le corps sale, ce qui provient de la malpropreté de la bergerie.

Bethune. - Je vis un troupeau de mou-

<sup>(1)</sup> M. de Guerdiy dit qu'il y a de longue Isine à Turcoin , Lille et Varneton , qu'i et rend 50 et 60 sols la livre. Mémoire pour l'anclieration des bêtes a laine, is 89, 1788 ; page 3, ... Je n'en ai par un.

tons de deux ans, qui donnèrent cette année là pour 9 livres de laine chacau ; la même race que ci-devant. — On les nourritpendant l'hiver de féves et de paille. Toison cinq livres pesant, à 25 sols layée.

Arras. — Il y a des parcs dans toute la campagne, mais ils sont clair semés. — Les toisons valent 5 live pièce.

PIGARDER. - Doulens. - Les toisons valent 4 liv. chacune.

Amiens. — On m'offrit 45 s. pour la livre de laine commune de Lincoln, ni longue, ni courte; c'est environ 1 schelling 8 sus anglais, la livre anglaise; — mais le commerce n'est pas brillant à Amions.

De Poix à Aumale. Les troupeaux sont grands, de deux cents à quatre cents moutons. Toisons quatre livres pesant, à 33 sols

Nonnande .- De Neufchâtel à Rouen:
La même race qu'en Picardie; les moutons donnent quatre livres pesant de laine,
a,33 sols lavée:

Tveror - Trois livres pesant, à 32 sols:

Bolber Quatre livres pesant, à 33 sols.

On ne leur donne l'hiver d'autre nouvriture en herbes que celle qu'ils peuvent attraper en broutant.

Honfleur. — Les tolsons sont de six livres pesant en suint, ce qui fait trois livres pesant lavées, et valent 30 sols la livres — "Tolsons, deux livres pesant lavées; cinq livres pesant en suint, prix 30 sols. — Têtes et pieds rouges."

Pays d'Auge. — De 35 à 36 sols la livre ditto.

Vallée de Corbon. — Cinq livres pesant en suint, deux livres et demie lavées; la laine vant 20 sols la livre en suint, ou do sols lavée; elle a cinq pouces de long. Les moutons de Normandie ont genéralement la tête et les pieds rouges.

Falaise. — Toisons, trois livres et demie, pesant, à 24 sols lavées.

Harcourt. — Toisons, quatre livres' pesant, à 40 sols layées, ou-so, sols en cuint. Il reste encore du sang espagnol dans quelques moutons, mais ils ont été tellement croisés et négligés qu'on s'en apperçoit à peine. Ici, comme dans toutes, lesjautres parties de la France, quand yous youlez faire attraper un mouton, afin do

pouvoir l'examiner, le berger dit à son chien d'amener le troupeau autour de lui, ce qu'il fait en tournant graduellement autour, jusqu'à ce que le berger ait pris celui qu'il veut avoir. Cela est bien mieux que nos méthodes barbares.

Carentan. — Les montons dans les riches marais sont les mêmes que sur les collines; c'est toujours la raçe aux pieds et à la tête rouges; ces marais sont aussi susceptibles de poster la plus longue laine au dernier degré de perfection que les terres de Lincoln. La laine a quatre pouces de long; vaut 40 sols la livre lavée, et 20 ou 20 sols en suint.

Pierre-Butte. — M. Donmerc achète des moutons de deux ais , et les vend à trois à ceux qui les engraissent. Ils sont petits et assez bien faits , sans cornes ; la tête et les pieds blancs ; tirant un peusur le rouge , comme si c'étoit une race pormande mêlée. La laine se vendit cette année 45 sols la livre lavée , mais 18 sols en soint.

BRETAGNE. — Broous. — De panvrea petits montons, dont un quartier ne pèse pas filus de dix livres, bien gras. Il y a trèspeu de troupéaux en entrant dans cette

Landivisiau. — Je fus ici à une faire où il n'y avoit pas un seul monton, et det puis Rennes jusqu'à Brêst on n'en trouve presque pas un; cependant c'est un pays de landes et très propre à ce bétaik.

De la Roche-Bernard à Guérande. — I'at traversé toute la Bretagne, et ai à peine vau nouton où il devroit y en avoir des milliers; mais ici il ý a quelques troupeaux de pauvres brebis noires; qui font voir lei peu de soin et l'ignorance erasse des habitans.

De Savenay à Nantes. — De riches silines où paissent de petits et misérables noutons noirs, avec de la laine fort grossière, dans un endroit où les moutons à longue laine de Lincoln engraisseroient et prospéreroient. De peuvires moutons noits sur tontes les Landes.

Varades. — De pauvres moutons, dont plusieurs noirs, et quelques uns avec des têtes rouges; mais ils sont meilleurs que ceux des Landes.

Ansou. - D'Angers à la Flèche. - Le nombre de montons, dans cet espace de dix lieues, est peu considérable; on en rencontre de tems en tems cinq à six et quelquefois vingt; mais ils sont supérieurs au misérable hétail de Bretagne, valent environ 12 liv. pièce, et donnent quatre livres pesant de laine, à 36 sols la livre lavée; cependant il n'y a pas de pays en. Europe plus propre à cesanimaux, puisque c'est un bon sable sec et graveleux; sans tre néanmoins trop maigre.

Turbilly. - La laine vaut 36 sols.

Normannie. — Alongon — Cestici la race normande, avec la tête et les piederouges, pas de cornes; ils valent de 22 à 14 livres pièce; donnent trôis livres pesant de laine, à douze sols en suint, ou 30 sols lavée.

Nonant. — Phusieurs troupeaux; la laine de 12 à 18 sols en suint, et 36 sols lavée p toisons d'une livre et demie à deux et demie; les moutons valent 15 livres; ilse ne sont jamais parqués; race aux pieds et à la tête rouges.

De Gace à Bernay. -- Les pieds et le tête rouges ; deux livres et demie pesant de laine, de 36 à 40 sols lavée.

Lessimole. - Plusieurs troupeaux.

Brionne. — Plusieurs troupeaux; la laine vaut cette année (1788) 32 sols; l'année dernière elle en valoit 36; toisons deux livres et dennie pesant.

Rouen.— J'allai chez MM. Midy, Roffecet compagnie, les plus grands marchands de laine de France, et pour qui j'avois des lettres de recommandation; ils eurone la bonté de me montrer les laines de leursmagasins, de m'en dire le prix, et de mopermettre d'en prendre des échantillons. Celles que j'ai particulièrement remarquées sont:

ALLEMACNE. — Tyow et Nmark. — A. peigner, prix 36 sols; il y a trois ans, 26 s. Mecklembourg. — A peigner, 32 sols; il y a trois ans, 24 sols.

Griesclaire. — A peigner, 26 sols; il y

Cawnteblanche. — A carder, 26 sols; autrefois 20. — Dam. — Tham. — 26 sols; autrefois 20.

Mittleband, — 22 sols; autrefois 12.

— Gustrow. — 20 sols; autrefois de 16

Loquets. — A carder, 12 sols; autrefois de 628.

Fyderstadt. — A peigner, de 38 à 40 sols, autrefois de 28 à 30.

POLOGNE. - A peigner, de 28 sols; autrefois de 18 à 20.

FRANCE - BERRI. - A carder, de 3 livres à 3 livres 4 sols; tare huir livres pesant par sac.

SOLOGNE: A carder, 2 liv. 10 rols.

Roussimon. — A carder, de 3 livres à 3 livres 10 sols.

PAYS DE CAUX. - A peigner, 36 à 38 s.

Porrov. - A carder, 48 à 50 sols.

Espassis. — Segovie. — A carder, 6 liv. — Segovaina — A carder, 4 livres 10 s. à 5 livres. Conditions de la vente, tare dix livres pesant, et trois livres pesant accordées.

R. . . . . . . . . . 18

167

Tare encore, . . . 15 on 9 pour cent.

N 1 T. . . . . . 152 à 12 sols.

Dix-sept ou dix huit mois de crédit, et des lettres de change reçues à deux, trois et quatre mois. Cela se pratique pour trois sortes de laine d'Espagné; celles de 120 sols,

de 105 et de 95. Les laines d'Allemagne se vendent en raison de cent din livres pour cent livres, tare six pour cent, à un long crédit. La hausse dans les lainesd'Allemagne vient entièrement d'une grande mortalité, qui en a depuis deux ou trois ans considérablement diminué la quantité ; la baisse dans les laines d'Espagne peut être attribuée à une diminution de travail réelle ou appréhendée dans les fabriques de France ; les manufacturiers assurant qu'ils ont de grands magasins de draps à vendre. Il n'y avoit pas de laine d'Angleterre, mais on donneroit 38 à 45 sols la livre de celle à peigner, aux prix notuels ; c'est le prix d'Eyderstadt.

NORMANDIE. — Totes. — Plusieurs parce et, comme la plupart des autres, doubles, afin que le berger puisse les changer pendant la nuit.

ISLE-DE-FRANCE. — Nangis. — Prix de da laine, 30 éols lavée, ou 15 sols en suint; ils ne vendent jamais d'agneaux, mais de vicilles brebiset de vieux moutons de cinq ans; ils sont maigres en novembre, et se vendent 9 à 10 livres pièce; quand ils sont gras, ils valent 12 à 15 liv.; on ne

Jeur flonne que de la paille en hiver. J'ai vu les moutons de M. du Prayé, parqués a midi sur une jachère; on achète des moutens; uniquement pour les parquer, à 14 ou 15 liv. la pièce, qui sont revendus en novembre à pertejetce système merveilleux est adopté, pour avoir cinq ou six septiers de bled I Le septier est un demi-quartier implais; les moutons: gras de la Sologné valent de 13 à 15 l. chacun. On fait ici des fiagots en été, pendant que les arbres soit en feuilles, et on les garde pour nourair les moutons en hiver.

Neufmoutier. — Toison, six ou huit livres pesant, à 12 sols en suint.

CHAMPAGNE. — Marcuil. — Le roi de France, ayant importé des montons d'Espagne, donna à l'assemblée provinciale de Champagne un lot d'un bélier et de quavtorze brebis, qui furent commis aux soins de M. le Blanc, habitant de cet endroit. Ja. les examinai avac attention, et je trouvai qu'il yen avoit plusieurs qui étoient aussi mal-faits que leur laine étoit bonne. Le bélier donné six livres et demie pesant de, laine; la brebis trois, quatre et cinq livres; le prix a monté jusqu'à 4 et 4 livr io sois

la livre. — J'ai vu la laine en tolson, mais elle ne me paroît pas valoir un pareil prix.

è Reins. — La laine de Champagne vaut cette année 30 sols la livre; en 1788 elle valoit 30 sols; en 1787, 26; en 1786, 25. Une augmentation de cette naturs dans le prix de la laine donne me grande probabilité, que les moutons n'ont épronvé aucune maladie épidémique, et que les manufactures fleurissent; ainsi la réduction du salaire des pauvres fileuses à nioitié est fort à l'anglaise, c'est à dire, une infinstice.

Da Chálons à Auve. — Il y a un troupeau qui appartient à chaque commument, contenant deux, trois ou quatrecents moutons chaeun; j'en ai vu un de trois cents quatre-vingt; je parlai au berger, qui m'informa qu'ils appartemoient à douze ou quatorze proprietaires. Les moutons donnent ehaeun trois ou quatre livres de laine, qui s'est vendue cette année de 26 à 30 sols lavée. Ils ne sont junais parquès, à cause de la petite étendue des propriétés:

LORRAINE. - Brabant. - Les moutons

valent 9 liv. La toison, une livre et demie pesant, à 30 sols par livre lavée.

Lunéville. — La laine se lave sur le dos des moutons avant de les tondre, ce qui n'est pas commun en France; les toisons pèsent deux à trois livres, et valent 30 sols la livre cette année; l'année dernière c'étoit 29 sols.

De Blamont à Heming. — J'ai vu un parc, qui est le seul que j'aie rencontré dans la province.

Alsace.—Strasbourg.—On lave les moutons avant de les tondre; la laine vaut 24s. la livre; les toisons donnent deux à trois livres de laine en deux toutes, une livre chaque, à Fâqués et à la Saint-Michel.

Franche-Couré. — L'Isle. — Petits moutons, qui donnent d'une demi-livre à une livrect demie de laine, qui se vend 36 à 40 sols la livre lavée. Il y a des inoutons dont le quartier ne pèse que quarte livres.

Besançon. — Ils tondent toujours leurs moutons deux fois par an, au mois de mai et dans l'autemne, et ils donnent à la seconde tonte le nême non qu'à la seconde récolte de foin, regain; la première rend nne livre et deuie pesant; la

seconde trois quarts: quelques personnes disent que la première donne la meilleure laine, et d'autres la seconde i mais elles se vendent l'une dans l'autre au même prix. Cette année et l'amée dernière, la luine a valu 36 et 40 sols lavée; il y a quelques années, elle 'ne se payoit que 20 à 24 sols. Près de Lyon les moutone passent l'hivér avec leur, toison dans la vignobles, pour conserver leur laine. J'écris cela dans le pays même où l'on m'a donné- ces renseignemens; mais j'ai peine à le croire, car la toison devroit être mise en pièces dans les vignes.

Boungoone. — Dijon. — Les moutons sont tondus deux fois l'an; la première tonte est la meilleure; la laine se lave sur leur dos; prix 40 sols la livre.

De Couches à Montcenis. — De pau-

De Maison-de Bourgogne à Luzy. — On ne tond qu'une fois par an; la laine vant 30 sols la livre lavée; elle ne valoit que 24, il y a deux ans.

Boundonnois. — Chavannes. — Dans l'espace de sept lienes, je n'ai vu qu'un petit troupeau de pauvres moutons, d'environ dix livres le quartier pesant; cependant le pays est plus propre aux moutons qu'à autre chose.

Moulins. — Toison de deux à trois livres, à 26 sols la livre, mal lavée; les agneaux de quatre à cinq mois valent 3 livres, les moutons 15 livres la paire.

AUVERGNE. — Aigueperse. — Un parc; ayec une maison de berger sur des roues, le premier que j'ai vu depuis quelques cents milles.

Riom. - Plusieurs moutons et parcs.

Clemoni. — On donne du sel aux moutons tous les huit à dix jours. Prix 10-à 18
livres la paire; moutons gras, de 2à 46
livres la paire; un agneau de quatre à cinq
mois 4 livres. La toison d'un monton én
tuint pèse trois livres; lavée, une livre
et demie; d'une brebis, deux livres; en
suint; une livre lavée. Prix, en saint, de
16 à 18 s.; lavée, 30 à 32 s. Dans les montagnes, le prix de la grosse laine; en
suint, est de 10 à 18 sols; et lavee, de 28
à 30 sols la livre; le filage de la grosse
laine coûte 10 sols la livre, et celui de la
laine fine, de 12 à 16 sols.

Issoire. - Prix des montons maigres

12 livres; toison denx livres et demie pe-

Brioude. — Laine quatre-vingt livres le quintal; 16 sols la livre en suint, et si sale qu'elle perd de moitié en la lavant; toison d'un mouton, de trois à quatre livres pesant; d'une brebis, d'une à deux livres.

De Fix au Puy. — Prix des brebis, de 20 à 24 livres la paire; les toisons 3 livres, à 14 ou 15 s. la livre en suint. — Dea parcs.

VIVARAIS. — Pradelles. — Moutons 10 a ra livres ; poids des toisons trois livres at demie ; de celles des brebis deux livres. Prix , 14 ou 15 sols la livre en suint.

DAUPHINE. — Montellmart. — Grand changement après avoir traversé le Rhône. — Dans le Vivarais les moutons sont petits et misérables; mais de l'autre côté du fleuve ils sont gros et excellens; la laine se vendit Lunuée passée 60 livres les quatre vingt treize livres, en suint; cette année, 40 livres. — Elle perd de moitié par le lavage. On attitue sa baisse au manque d'huile ca Proyènce,

Provence, pour la peigner; c'est toute laine à peigner, quoiqu'elle soit courte, et on ne se sert pour cette opération que d'huile d'olive. Un troupeau, composé d'un tiers de brebis, d'un tiers de moutons, et d'un tiers d'agneaux, donne cinq livres pesant de laine par bête . l'une dans l'autre. - Elle se vend toute à un prix moyen; mais celle des agneaux est la meilleure; on en fait des chapeaux. - Les montons, dans ce pays-ci, mangent volontiers le trifolium bituminosum; dont l'odeur est très forte. Il y a près de cette ville une personne qui a un troupeau, en partie de moutons d'Espagne, et en partie de race troisée, qui réussit fort bien : la laine se vend 3 livres la livre. Tous les fermiers ont ici, comme dans le Vivarais, de longues anges à pied , dans lesquelles ils donnent régulièrement tons les quinze jours à leurs moutons du sel, mêlé avec du son. On trouve que, lorsqu'ils paissent dans la rosée, cela les pourrit plusqu'autre chose; c'est pourquei on ne les la se sordir du parc que lorsque le soleil l'asaittlisparoftre : le sel est un préservatif contre rette maiadio, Laquaptitequ'ils en donneus Tome III.

est de trois livres pesant à quarante moutons. Il est remarquable qu'en paissant à la rosée ils engraissent plus vîte; mais il faut les tuer au bont de quelques mois, autrement ils mourroient pourris. M. Fauja de Saint-Fond a trouvé fort utile de leur donner de l'écorce de chêne, pilée et un peu lumectée, avec du son; c'est fort bon en guise de sel pour les préserver de la pourriure, et cela est également bon contre l'enflure.

PROVENCE. — Avignon. — Il y a trèspeu de moutons dans ce pays-ci; laine, 10 sols la livre, en suint; toisons, quatre livres pesant.

LaTourd'Aigues.—Il y a densla Provence une aussi grande émigration de moutons qu'en Espagne; leur marche est à travers la province, depuis la Crau jusqu'aux montagnes de Gap et de Barcelonette; elle n'est réglée par aucune loi écrite, sinon par quelques arrêts du parlement, qui limitent leur route à une largeur de cinq toises; s'ils causent du domunge au delà de ces limites, les propriétaires paient de andemnités. Les montagnes de Barcelonette sont les-meilleures; elles sont convertes

d'une belle tourbe, superbement gazonnée; les moutons appartiennent à des habitans des environs de la Crau, à Arles, Salon, etc. Le président de la Tour d'Aigues les es time à un million ; ils reviennent , en automne, fort gras des montagnes. Les bergers de la Crau paient 20 sols par tête pour les faire paître pendant six mois dans les 'montagnes; et le prix de la Crau pourl'hiver est le même. Ils donnent huit à neuf livres pesant de laine, en suint ; elle s'est vendue cette année 45 sols la toison, l'année dernière, 56 sols. M. Darluc (1), qui donne des détails sur ces moutons, assure aussi que leur nombre est d'un million ; qu'ils voyagent en troupeaux de dix à quarante mille, et sont de vingt à trente jours en chemin ; mais il dit que leurs toisons ne pesent que de cinq à cinq livres et demie. On ne fait pas parquer les moutonsde la Crau, ni ceuxde la Tour d'Aignes mais dans la Camargue, où il n'y a pas de pierres, et où les moutons ne voyagent pas, ils parquent. Il est à remarquer que

<sup>(1)</sup> Hist. Nat. de Provence, 10-80. 1782, tom. 1 , pages 303 7 324, 239 ; etc.

les moutons de la Crau ne sont jamais dans la bergerie, ni l'été ni l'hiver. Ils ont en général, des toisons de cinq livres ! pesant, à 8 sols la livre, en suint, calcul ordinaire , elles valent 40 sols : c'est le plus pauvre poil possible. Les moutons se vendent 12 à 14 livres pièce ; un agneau vaut 3 livres, et la laine d'une brebis 2 livres: ce qui fait monter son produit à 5 livres. J'examinai le troupeau de race espagnole, dont le président a donné une relation fort intéressante dans les Mémoires de la Société d'Agriculture de Paris, et dont l'ai inséré la traduction dans les Annales d'Agriculture, tome XII, page 430. Ils furent introduits il y a quelques années, et ont été fort négligés pendant l'absence du président. Je trouvai quelques-unes des brebis fort vieilles et très maigres ; leur forme n'étoit pas généralement si mauvaise que je l'anrois cru, particulièrement l'épine du dos, qui est ordinairement fort canclée dans les moutons d'Espagne, Leur laine étoit épaisse et bien prise, mais pas si dure que j'en al manié quelquefois; elle valoit cette année-là 75 livres le quintal , en suint. J'ai entendu parler ..

de différentes personnes qui avoient essayé la race espagnole, mais qui y avoient remoncé, parce qu'elle ne répondoit pas à leurs vues, mangeant beaucoup plus que la race du pays: je n'ai cependant aucune confiance dans ces expériences. Le président fait actuellement des fagots d'orme pour la nourriture d'hiver de son troupeau; c'est la contume du pays. Les fagots d'orme sont les meilleurs; en second lieu, ceux de peuplier; et ceux de chêne ne sont pas mauvais.

Estrelles. — Prix de la laine, de 36 à 50 livres le quintal, en suint; poids de la toison, de quatre livres à quatre livres et demie.

- LYONNOIS. Iyon. Je demandai les moutons vétus; mais je ne trouvai personne qui les cût vus.
- Saint-Martin. Depuis Lyon jusqu'ici, espace de vingt-deux lieues, et pays trèspropre aux montons, je n'en vis pas cinquante.
- Roanne. Toisons levées, 22 sols la
- De Neuvry à Croisière. \_ Quelquestroupeaux de quarente on cirquante mon-

tons , petits , maigres et de fort mauvaise

## Récapitulation.

Poids moyen de toutes les toisons ci-

Toison vendues en

Le lecteur ne doit pas sans précaution, tirer des conséquences des prix et des poids, ici marqués de la laine sale ou lavée; car, comme ils sont pris sur des remarques faites dans des endroits différens et éloignés, il ne s'ensuit pas que la proportion de poids entre la laine lavée et non lavée soit comme trois à quatre, ou que la proportion du prix soit comme 18 à 30 s. Pour trouver cette dernière proportion, il faut avoir recours aux remarques seules qui donnent le prix de la laine lavée et non lavée dans les mêmes lieux. Le prix proportionnel est alors, ...

Je suis donc enclin à fixer les poids suivans, comme les données que l'on peut tirer des minutes précédentes.

Poids proportionnel de la toison en suint, quatre livres.

Prix proportionnel par livre. 18 s Ce qui feroit, lavée. . . . 2 l. 1 s

Le prix proportionnel, selon le nombre de mes minutes, est de 18 sols par livre; en suint; et alors, pour trouver la proportion de la toison lavée, je prends celle entre 16 et 37 sols, qui donne 41 sols pour le prix général de la laine lavée. Il parotira, par les remarques de M. Carlier, que la différence entre les toisons lavées et non lavées est modérée dans les miennes.

## Notes de M. Carlier.

Roussillon... 11 s. en suint 38 s. lavees,
Camargue... 12 ... 24
Prevauce... 10 ... 20
Saintonge... 10 ... 20
Berri...... 16 ... 38
Beauce.... 8 ... 16

Prix moyen, 11 s. .... 26 s

Or , il est diene de remarque que 16 et 37, ou 13 et 41, sont les mêmes proportions que 11 et 26, qui sont les résultats de cet écrivain dans ces six provinces (1). Dans mes voyages en Angleterre, il v a vingt ans, je trouvai que le poids moyen des toisons étoit de cinq livres un quart à cinq livres trois quarts; mais le rix moyen , dans onze comtés , en 1788 , etoit 18 sols 9 deniers par livre. - Le poids proportionnel de la toison lavée " etant en France , selon ces notes, de trois livres, aux endroits où le prix est marqué lavée, et quatre livres en suint, le poids ! moven de tout le royaume ne sauroit + Etre de plus de deux livres et demie . 4 Invée. Donc les toisons anglaises sont 4 nne fois plus pesantes; mais le prix de 1 sols en France, réduction faite des poids français et anglais, est d'un peu plus d'un ocheling 6 deniers la livre, pour de la laine en général plus mauvaise qu'en Angleterre. Mais le commerce de laine est libre 'a en France. Comme le prix de France est t' celui de toute l'Europe, celui d'Angleterre-

<sup>(1)</sup> Traité des bêtes à laine , in-4º . 1770.

étant artificiellement déprimé, il ne faut pas juger de la qualité des laines de France comparativement aux nôtres par les prix; car il n'y en a guère qui soient aussi bonnes que les nôtres ( celles du Roussillon , de Narbonne et du Berri, pour carder, et de la Flandre, pour peigner, exceptées). Nous avons beaucoup de mauvaise laine en Angleterre ; mais les français en ont davantage, et paroissent avoir conduit cette branche de leur agriculture économique, comme ilsontdministré toutes les autres. Le Roussillon est plutôt une partie de l'Espagne que de la France; c'est pourquoi ce sont les moutons d'Espagne qui y ont donné de bonne laine ; la Flandre est une province d'Autriche; ainsi la France, a proprement parler, n'a que la laine du Berri, dont elle puisse se vanter, et cela seulement dans un petit canton d'une petite province ; mais l'administration des moutons, dans tout le royaume, est la plus détestable que l'on puisse s'imaginer. Il paroît par ces notes que, dans l'hiver, ils sont, selon mes idées, absolument affames, c'est-à-dire, nourris de paille ; car quant à une provision de verdure pour

l'hiver, cultivée exprès pour eux ce dont un bon fermier d'Angleterre ne manque jamais, une pareille coutume n'existe pas en France, depuis un bout du royaume jusqu'à l'autre. Les conséquences qui en dérivent sont de pauvres toisons, une mauvaise qualité de laine, et qu'il n'y a qu'un mouton là où il devroit y en avoir cent, De-là aussi il s'ensnit la nécessité d'importer une immense quantité de laine de toute, espèce; et, ce qui est encore pis, un si grand déficit de moutons dans les 18 vingtièmes du royaume, que tous les objets d'agriculture en souffrent, et que la viande est tellement plus chère que le pain, que les pauvres n'en sauroient acheter.

Toutes ces choses sont de grands maux, et poroissent bien dignes de la plus sérieuse attention de la part de tous les amis de leur patrie, afin de chercher les moyens d'y reinédier; ce qui ne pourra cependant s'effectuer que lorsqu'on auna approvisionné une grande ferme, sur un pauvre sol, de moutons bien nourris, comme en Anglesterre. Mais le manque de nourriture n'est pas le seul objet auquel il faut remédier.

La gestion des bergeries est un autre

grand mal. Afin de recueillir les avantages des engrais, dans les saisons où les bergers ne sauroient rester dans les champs avec leurs troupeaux, de peur des lonps, on enferme généralement les moutons pendant toutes les nuits de l'hiver : il n'y a rien à dire à cela, car on peut en retirer beaucoup de fumier ; mais la chaleur suffoquante des bergeries est telle, que ces pauvres animaux doivent singulièrement en souffrir , et que c'est la principale cause des maladies épidémiques auxquelles ils sont sujets. J'ai aussi remarqué, dans mes notes, que l'on, enferme les moutons au milieu du jour en été. Les bergeries ne sont nettoyées qu'une fois l'an , ou tout au plus deux fois. Ainsi le troupeau couche sur le fumier, et en respire l'odeur au lieu d'air. Avant de les tondre, on les tient pendant quelque tems sans paille fraîche, afin de \* rendre la laine sale, et conséquemment plus pesante; et il y a des gens qui jettent de l'eau sur la fiente , pour la faire fermenter. et imprégner les toisons d'humidité, de ma ? nière qu'elles pèsent au gré du propriétaire, Cette gestion est de tems en tems récompensée, comme elle doit l'être, de la perte de tout un try uneau dans une muit-Des coutumes aussi barbares démontrent au lecteur la profonde ignorance des français par rapport aux moutons (1). Il est sûr qu'on ne devroit jumais les enfermer de force; il faudroit leur laisser le choix dans nue cour bien murée, d'être à couvert, ou à l'air du tems. J'ai moi-même une ferme trop humide, pour parquer en hiver dans les champs; c'est pourquoi j'ai une cour et une grange avec de la littère, où les moutons sont à sec et propres, et où-

<sup>(1)</sup> Un écrivain français dit, fort mal-a-propos . que les anglais perdent un nombre considérable de moutons en parquant. Mémoire sur l'agriculture, par M. Lormoy , in-8°. 1789, page 47. Cela n'est pas vrai. - On doit croire par-là que l'administration des montons anglais est aussi bien connue en France que 🚕 les autres parties de l'agriculture anglaise. Un autre écrivain dit que les béliers à courte laine se veudent eu Angleterre beaucoup plus cher que ceux à longue 🧇 luine. Mémoire pour l'amélioration des bôtes à laine dans l'Isle de France. 1788, page 8. C'est tout le contraire. - Quand on donne dix guinces pour un bélier de Sussex, qui est la meilleure race de moutons courte laine, c'est bien paye; au lieu qu'on a loné sasqu'à mille guinees, pour une seule saison, un helier , à longue laine , du conté de Leicester.

ils n'ont pas plus chaud qu'il ne leur plaît. Te trouve cet usage fort avantageux, mais je n'en fai; n ention qu'en passant, parco ique je me suis étendu là-dessus dans un autre ouvrage (1).

L'une des plus singulières pratiques, sux yeux d'un anglais, dans l'admimistration des moutons chez l'étranger, c'est la régularité avec laquelle on leurdonne partout du sel, ainsi qu'aux
autres bestiaux : cet usage est fort ancien.
Les anciens avoient coutume de donner
aégulièrement du sel aux moutons. Columella nous dit que, quelque douce que soit
la pâture de cet animal, il s'en dégoûte,
quand on ne lui donne pas d'es el dans une
auge de bois (2). Il paroît, par un impôtmis dans le Milanais en 1462, qu'il se-

<sup>(1)</sup> Annales d'Agriculture , tome XV, nº. 87.

<sup>(</sup>a) Nee tamen ulla sunt tam blanda pabula , aut saiam pascua , quorum gratiu non exclescat neu sontinuo, nist pecudum patidio pastor occurreit prebito sale quod velut art pabult condimentum per apprecent candibus tiguete impositum, cum è pascu regitierin pores, lambunt , atque eo supere considerem bienali pascendique seguiglyst, libe Miss e considerem

consommoit 28 livres pesant de sel par tête de bétail (1). On croit qu'en France la consommation est de cinquante livres pesant (2), et de onze livres par mouton dans les pays où le sel est libre. Le même auteur dit que c'est un fait connu, que les vaches, par ce moyen, donnent plus de lait, les moutons de plus belle laine det que tous les animaux s'en portent mieux Dans quelques-uns des cahiers , pour servir d'instructions aux députés de l'asseme blée nationale, le sel est regardé comme essentiel au bien-être du bétail , indispensable aux bestiaux (3). M. d'Aubenton dir qu'il en faut donner une livre tous les huit jours à vingt moutons (4). En Espagne cet usage est aussi commun qu'en Italie et en France; on accorde une fanègue, ou

<sup>(1)</sup> De l'Administration Provinciale, par M. M. Throne. in-8°. 1788, tome I, page 237.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Cahier du tiers état de Toul, page 17, ct de la noblesse de Clermont-Festand, page 22.

<sup>(4)</sup> Instruction pour les bergars, in-8° 17824 page 105. Vayez anna la Traite d'Économin polissigne, la-6°, 1783, 1986, 545.

cent livres pesant de sel pour cent moutons, par la loi; mais ils en donnent quinze et vingt fanègues à mille moutons (1). Dans un mémoire sur les troupeaux espagnols , par feu M. Collinson , il se trouve une relation plus curieuse et plus détaillée. La première chose que fait le berger quand le troupeau revient du Midi aux dunes d'été, c'est de donner du sel aux moutons autant qu'ils en veulent. Tout propriétaire de mille moutons accorde à son troupeau vingt-cinq quintaux de sel. que ces animaux mangent en cinq mois ; ils n'en mangent pas en route , ni pendant l'hiver. On croit que, si les moutons n'avoient pas cette quantité de sel, leur santé et leur laine seroient détériorées : le berger place cinquante ou soixante pierres plates à environ cinq pas l'une de l'autre ; il met du sel sur chaque pierre ; conduisant ensuite ses moutons à travers ces pierres, chacun en prend autant qu'il veut. Ce qu'il y a de remarquable ; c'est qu'ils ne mangent jamais un grain

<sup>(1)</sup> Esmi hist, at polit. sur la race des brebis,

de sel, et même ne le desirent pas, quand ils paissent sur une terre, dont le fonds est de pierre à chaux; et coame il ne faut pas que le berger les laisse long-tems sans sel, il les conduit dans un terrein argileux, et après yêtre resté pendant un quart-d'heure, il les ramène aux pierres, où ils dévorent tout le sel; ils sont tellement sensibles à la différence de sol que, lorsqu'ils rencontrent un terrein mélé, ce qui arrive souvent, ils mangent du sel en proportion »...

Cet usage est également constant en Allemagne. Le feu roi de Prusse obligeoit, parine ordonnance, ses paysans à prendre deux mebzen (neuf livres pesant) de selv pour chaque vache à lait, et une metzepour toutes les cinq brebis à lait, et la moistie autant pour celles qui ne donnoient pasde lait (1); et on trouve qu'en Bolleme le prix du sel nuti beaucoup apar troupeaux (2). Les paysans hongrois metteut des morceaux de roches salées aux portes de leurs hergeries, de leurs vacheries, de leurs

<sup>(1)</sup> Mirabeau, de la Monarchie prussienne stome IV, page 102.

<sup>(2)</sup> Thid, tome VI, page 236.

écuries, etc., pour que les chevaux et les bestiaux les lèchent (1). Cet usage prévant aussi eu Pologne (2) Dans toute l'Amérique sept: ntrionale, on donne du sel au bétail et aux chevaux une ou deux fois par semaine (3). Paoletti écrivain et agriculteur, en ordonne une livre pour chaque brebis en automne, et une autre au printems (4). M. Carlier parle contre cet usage; mais ses autorités ne sont pas suffisantes (5). M. Tessier approuve cette coutume, et la recommande (6). Cet usage, inconnu sou-

<sup>(1)</sup> Keysler's Travels, in-12. 1758, tome IV, page 242.

<sup>(2)</sup> Sir Thomas Pope Blount's Nat. hist. in-12: 1693, page 220.

<sup>(3)</sup> Tour de Smith dons les Ftats-Unis, in-S. 1784, tome I, page 143.

<sup>(4)</sup> Pensieri sopra l'Agricoltura, in-8. 1789, page 209.

<sup>(5)</sup> Traité des bétes à laine, in-4., tome I, page 296.

<sup>(6)</sup> Observ. sur plusieurs maladies des hestiaux, page 67. Voyez aussi, aux ce sujet, Markham's Cheap and good husbandry, pages 111, 120, Thesthus botanicum de Parkinson, page 552. Maison Tome III.

lement en Angleterre, mérite, je crois, in las d'attention que ne veulent y donner les fermiers anglais, au moins ceux avec lesquels j'ai conversé sur ce sujet. Je l'ai essuyé depuisdeux ans dans mon troupeau; et, quoiqu'il soit bien difficile de prononcer sur les effets d'une parcille addition à leur nourriture, sinon après de longues expériences, j'ai tout lieu d'en être satisfait, mes moutons ayant été depuis fortains, et même une fois ou deux, pendant que mes voisins essuyoient des pertes.

Les races que l'ai remarquées en France sont, 1º. celle de Picardie, sans cornes ; le devant de la tête blanc, et avec des oreilles soycuses et pendantes. Je pense que c'est une race hâtarde de Flandre; sa laine est grossière et de moyenne grandeur; 2º. celle de Normandie, avec des pieds et des têtes rouges, laine grossière;

rustique, page 107. Harilliè lugacy, page 1991. Mill's new and complete system of pratical harbbundry, tome III, pag. 416. Mémoires de la société de Bail. tome I, page 180, et un passage curieux dans tédition de Boyle, par Birch, tome V, page 521. Docteur Blower d M. Boyle.

3º. celle du Berri, qui ressemble un peut aux moutons des Dunes du midi d'Angleterre, belle laine; 4º. la race espagnole, dans le Roussillon et dans une partie du Languedoc; 50. près de Mirepoix, une race qui ressemble aux moutons de Norfolk . avec des cornes, têtes et pieds noirs. Les autres sont, à ce que je m'imagine, des, métis sans aucun trait caractéristique pour les distinguer. La pauvreté des races et la mauvaise administration des moutons en France, sont d'autant plus surprenantes. que je ne crois pas qu'il y ait en Europe, un pays plus propre à ces animaux. Le sol y est en général sec, et le climat beaucoup moins humide que celui d'Angleterre, circonstances essentielles pour assurer le succès des moutons; un terrein pourri et un climat humide sont , après le traitement français, leurs plus cruels ennemis. L'ancien gouvernement montra souvent beaucoup de propension à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'amélioration des montons; j'ai déjà remarqué que le contrôleur - général Bertin avoit employé M. Carlier, pour voyager en France depuis 1762 jusqu'en 1766, afin d'examiner les

troupeaux; et M. d'Aubenton convient que tout ce qu'il fit pour importer la race espagnole, fut entrepris à l'instigation d'un autre contrôleur - général. « M. Trudaine . dit-il, ne m'a rien laissé à désirer de tout ce qui pouvoit m'être utile pour remplir mon objet ». On a depuis donné beaucoup d'encouragement à M. Delporte, de Boulogne, pour importer un troupeau de moutons anglais, et feu M. de Conflans a acheté, pour l'assemblée provinciale de Normandie, cent béliers anglais, qu'on devoit lui fournir à neuf guinées la pièce. Le gouvernement s'est toujours montré généreux pour cet objet, mais il n'a jamais pris les mesures convenables. J'examinai plusieurs moutons que l'on me dit être d'Espagne . ie n'en rencontrai jamais un qui eût de la laine comparable à celle d'Espagne ; et des manufacturiers respectables de Louviers et d'Elbenf m'assurèrent qu'il ne s'étoit jamais trouvé en France une pareille toison, et que la laine du Roussillon étoit la meilleure du royaume. Les moutons espagnols que je vis en France, étoient si mal faits. que l'on auroit autant perdu sur leur carcasse, à cause de leur manque de dispositions pour s'améliorer, que gagné sur leur laine, en supposant qu'elle ent été la meilleure possible.

Les moutons anglais, que je rencontrai, étoient presque aussi mal choisis; et cela n'est pas surprenant , yu que les agens étoient des contrebandiers, qui achetoient, sans doute, à bas prix. Je n'ai jamais su où le marquis de Conflans avoit acheté ses moutons anglais; par sa mort la France les a perdus; et, à en juger par ceux que j'ai vus, la perte n'est pas bien grande. Tous ces efforts ont été faits par des gens, dont la profession, les habitudes. les occupations et les trayaux étoient fort étrangers à l'agriculture, communément par des habitans de la capitale, ou d'autres grandes villes. \_ En un mot , ils ont été faits par des hommes auxquels il étoit impossible de réussir. Si le gouvernement, pour introduire la laine d'Espagne, avoit établi un fermier espagnol, avec des bergers et des moutons espagnols, dans un canton comme celui de la Crau en Provence, on auroit vu ce qu'il étoit possible de faire pour la laine à carder. Si d'un autre côté il eût établi un Anglais .

G 3

avec un troupeau de moutons à longue laine, de Lincoln-Shire ou de Leiccster-Shire, dans le pays d'Auge, en lui accordant un salaire de cinq cents louis par an, et en le défrayant de toutes les autres dépenses, on auroit trouvé, tout d'un coup, que la France est aussi susceptible de produire la belle laine à peigner que l'Angleterre. Mais de parcils établissemens dépendent absolument du choix des hommes; en les confiant à certains individus, c'est autant d'argent perdu ; au lieu qu'en chargeant d'autres personnes du même objet, il ne se perd pas un denier.

## CHAPITRE XIV.

## CAPITAL EMPLOYÉ A L'AGRICULTURE.

It. n'y a ancun point de vue sous lequel l'agriculture de France, puisse paroître avec moins d'avantage que sons cclui-ci. Il est incroyable que les métayers puissent so soutenir avec des bestiaux et des ustensiles si fort au-dessous de ce qui seroit nécossaire pour la bonne culture. Dans toutes

les provinces en arrière, en fait d'agriculture , telles que la Bretagne , l'Anjou , le Maine, la Touraine, la Sologne, le Berri, la Marche, le Limosin, l'Angoumois, le Poitou, une partie de la Guienne et du Languedoc ; la Champagne , la Lorraine, la Franche-Cointé, le Bourbonnois, le Nivernois , le Lyonnois , une partie de l'Auvergne, du Dauphiné et de la Provence ; les bestiaux et outils de toute espèce sur les fermes, appartenans au propriétaire ou au tenancier , ne monteroient pas à 24 livres par acre anglais; et dans plusieurs pays ils n'iroient pas à 16 livres. Les pâturages de la Normandie , les terres de labour de la Flandre et d'une partie de l'Artois sont bien garnis; mais il y a un deficit dans toutes les autres parties du royaume, et même dans les meilleures provinces. Le nombre des moutons et des bestiaux est par-tout très-petit , en comparaison de ce qu'il devroit être. Les outils de labour sont faits au meilleur marché, et non pas pour la durée et la bonté; et l'on voit rarement en France des meules de foin de provision, pareilles à celles qui se trouvent en Angleterre. Les améliorations que l'on fait, en marnant et desséchant, choses communes en Angleterre, et qui coûtent de grandes sommes, ne sont pas mêmes considérables dans les meilleurs cantons de la France, Outre cela, les provisions transférables de tenanciers à tenanciers, les objets qui sont en Angleterre du ressort du propriétaire, tels que teutes les commodités du fermier, en bâtimens, haies, portes, poteaux, barrières, etc., qu'il est obligé de faire ou de réparer pour un nouveau tenancier, sont faits en Angleterre avec uno dépense, dont on n'a pas d'idée dans la plus grande partie de la France ; quoique dans quelques provinces, particulièrement dans celles du nord, il y ait de bons bâtimens, et qu'ils soient considérables. Je n'hésiterai cependant pas d'estimer que la France, dans son état actuel, est inférieure à l'Angleterre, de 56 livres par acre anglais dans toute son étendue, en fait de bâtimens, d'enclos, de desséchemens, d'engrais, de prairies, et d'autres améliorations permanentes. Elle est inférieure à nos provinces les mieux cultivées , au moins de 48 à 60 livres; mais comme il s'en trouve plusieurs en arrière, aiusi qu'en France, j'estime le tout à 36 livres.

J'ai calculé le capital des fermiers dans tontes les provinces du royaume, et le terme moyen de mes remarques est 48 livres par acre. Un pareil calcul du capital employé dans l'agriculture d'Angleterre donne 4 louis par acre (1), ou 48 livres de plus

<sup>(1)</sup> Il «st à propos d'expliquer ce que j'entends par capital. Un fermier en Angleterre , qui approvisionne une ferme de tous les usiensiles nécessaires, trouve qu'il lui faut , en entrant , une somme d'argent pour acheter ses bestiaux et outils , et commencer la première année de ses travaux, dans lesquels sont compris la rente, les dimes, les semences, etc. ; et cette somme varie ordinairement de trois à cinq louis par acre. Si l'on examine les comptes du fermier . quelques années ap ès, on tronvera que ses ustensiles seront d'une plus grande valeur, et qu'il en aura davantage, avant augmenté le nombre de ses bestiaux, de ses moutons, de ses engrais, et des autres améliorations qui lui senoient payés , s'il quittoit subitement sa ferme. Or, en prenant le taux projortionnel de toutes les fermes, de tous les ustensiles et de toutes les époques des banx , j'estime le capital employé, à quatre louis par acre ; estimation que j'ai lieu de croire très-modérée , par nombre de circonstances qu'il seroit trop long de détailler ici.

qu'en France : ajoutez 36 livres pour la moindre quantité d'améliorations permanentes, et nous aurons un total de trois louis et demi par acre de moins, dans le capital employé pour l'agriculture de France, que dans celui qui sert à l'agriculture d'Argleterre; ce qui, sur 131 millions d'acres, forme un déficit de 458 millions 500 mille louis, ou de 10 milliars 4 millions de livres. Il s'en suit de-là qu'il faudroit dépenser cette immense somme sur l'agriculture de France, pour la rendre égale à celle d'Angleterre ; et je suis persuadé ne pas être coupable d'exagération. Le capital des fermiers d'Angleterre étant quatre louis par acre, estimons celui des fermiers d'Ecosse à 36 livres, et celui des Irlandais à 48 livres.

Augleterre. 46,000,000 d'acres à 4 louis. 18 (200,000 louis. Ecose . . . 26 002,000 39,000 000 Irlande. . . : 6,000,000

q6,000,000 d'acres-France. . . 131,000,000 d'acres à 2 louis. 262,000,000 louis.

275,000,000 lonis.

Donc le capital, employé dans l'agriculture des Isles Britanniques , est beaucoup plus grand que celui qui est employé dans celle de France. Il n'est certainement pas nécessaire d'observer , dans le siècle où nous sommes, que l'état de production de l'agriculture d'un pays dépend plus du capital employé que d'aucune autre circonstance quelconque ; et que, puisque le nôtre est considérablement plus grand que celui de France, quoique nons n'ayions que 15 millions d'habitans ( car le territoire de France posséde 25 ou 26 millions d'ames ; l'empire britannique doit être nécessairement plus riche et plus puissant que l'empire de France ; et , tant que les deux pays resteront dans le même état , rien ne sauroit changer ce résultat, si-non une trèsmauvaise administration du gouvernement anglais. C'est dans les bases solides de ce fait important que les politiques doivent chercher la solution de ce phénomène apparent, que nous ont montré les deux dernières guerres , le spectacle de l'Angleterre résistant avec succès aux forces combinées de la France et de l'Espagne : j'irai plus loin , et j'oserai même assurer que ceux qui en cherchent l'explication dans les colonies de l'Amérique, ou dans les conquêtes de l'Inde, la cherchent plutôt dans des causes de foiblesse que de puisSance; et que l'emploi de près de 300 millions sterling, on 7 milliars 200 millions tournois de capital sur nos terres, est d'une bien plus grande importance que la possession de ces dominations brillantes et éloignées, ou qu'aucun avantage qu'ait pu nous procurer notre commerce si vanté. Quand M. Paine (1) calcule, avec complaisance, que la supériorité de la France en numéraire sur l'Angleterre est de 70 millions de louis, sur des données que je lui ferai voir dans un autre lieu n'avoir pas plus de rapport avec la prospérité des Français qu'avec celle des Hurons ; il s'appuie sur une politique, que toutes les nations qui en dépendent trouveront désectueuse ; je veux dire celle d'estimer l'or et l'argent comme des richesses nationales ; leur circulation rapide indique, à la vérité, la prospérité; -mais celle du papier fait la même chose ; et si le papier a donné à l'Angleterre une supériorité de DIX MILLIARS dans les richesses solides et réclles des choses nécessaires à l'agriculture, elle n'a guère de raison d'envier à la France une su-

<sup>(1)</sup> Dioits de l'homme, page 155; chez Buisson, libraire, rue Hauteseuille.

périorité d'un milliar 680 millions en numéraire.

Ce qui a beaucoup absorbé les capitaux français sont les isles à sucre, qui, selon leur produit, ne peuvent pas avoir employé moins d'un milliar 200 millions. La marine royale a été et est encore un objet favori du gouvernement, uniquement pour conserver et défendre ces Colonies. Prenons seulement vingt-cinq années des dépenses de la marine à 48 millions tournois, et cela fera 1200 autres millions; dans ces deux dépenses scules, sans parler de plusieurs autres que l'on pourroit également y comprendre, il se trouve 2 milliars 400 millions qui, avec une autre politique, auroient pu être placés dans l'agriculture : et si cela avoit cu lieu , la nation auroit reçu ( en comptant sculement cinquante pour cent de produit pour le capital : millione par an ac plus qu'elle ne reçoit actuellement de son agriculture. Or, quelle comparaison de richesses, de prospérité, de pouvoir ou de ressources peut-il y avoir entre l'importation de 100 on 140 millions tournois de marchandises des Indes occidentales, et des productions de dix fois 大変で からかい

cette valeur dans la mère patrie? Cependant, cette misérable politique de commerce continue ; on place encore des capitanx dans les isles de l'Amérique, parce que la nation dépense 48 millions par an dans une marine pour les protéger, et elle dépense ces 48 millions, parce qu'on place dans ces isles : marchant continuellement dans ce cercle vicieux, plantant les terres en friche de l'Amérique, à cause de la marine, et entretenant la marine, parce qu'on plante ces terres; tandis que sa propre agriculture a besoin d'uncapital de 10 milliars, pour être sur un pied d'égalité avec l'Angleterre, qui, par une politique semblable n'est pas parvenue à la moitié de la perfection dont elle est susceptible. Que cette conduite montre d'avenglement et d'infatuation! et ne pourrions - nous pas justela plus grande faveur; qu'un ennemi pourroit faire a la France . seroit de lui arracher ses colonies, et d'empêcher par -là cet écoulement de ses capitaux. On pourroit sans doute, avec autant de justesse, appliquer cette remarque à l'Angleterre. On me parloit en France de Typpo Saib, comme d'un objet très-alarmant pour l'Angleterre; c'est tout le contraire: s'il nous chassoit des Indes orientales, et les nègres des Indes occidentales, ils agiroient comme nos meilleurs amis ; car alors les capitaux de la nation seroient employés aux choses auxquelles on auroit dû, depuis long-teurs, les employer.

Je porterai cette idée plus loin. Les capitaux français, employés dans les isles à sucre et dans la marine royale, ne sont pas les seuls dont on prive l'agriculture ; car ceux qui sont employés dans un commerce étranger sont dans le même cas. Tonte la navigation de France , les vaisseaux , les provisions, les magasins, les matelots, le salaire des matelots, et tous les travaux qu'elle occasionne sur terre, doivent également être considérés comme un emploi de capital, moius lucratif que celui qui est placé sur l'agriculture. Je ne prétends pas avancer qu'un empire doive négliger les moyens convenables de défense, et les avantages d'une situation maritime; je soutiens seulement que les véritables progrès de l'industrie nationale sont de bien fournir les terres d'un pays, avant de mettre des capitaux dans d'autres objets. On dira sans

doute, car cette observation est assez ordinaire, que la manière de placer les capitaux doit être laissée aux choix des particuliers qui les possèdent ; cette objection peut se résondre en un instant : j'accorde ce . fait; mais la politique que je maintiens est. que l'État ne doit pas faire des réglemens ct des loix, pour exciter les hommes a placer des fonds d'une manière contraire aux intérêts de l'agriculture ; ce que sit si évi-, demment Colbert, et ce qui se pratique encure dans tous les pays de l'Europe que. je connois, soit par des encouragemens directs au système de commerce, ou en met-. tant des impôts sur les terres. La seule politique que je soutiens est celle de la liberté; que l'État reste neutre, et l'agriculture, par ses bénéfices supérieurs, attirera les capitaux, tant qu'il se trouvera un seul acre qui en aura besoin; mais, quand le gouvernement met des impositions sur les terres de .. toute autre manière que sur la consommation de ses productions, étend même trop lein les impôts justes et nécessaires, souffre que le cultivateur devienne la proie d'un collecteur de dîmes, l'écrase de taxes pour les payyres, ou empêche la libre circulation de

de ses denrées, par des monopoles et des prohibitions; dans tous ces cas, il écarté aussi sbrement les capitaux des terres que s'il faisoit une loi expresse pour défendre de les y placer. Il n'est pas difficile de prodire quel sera le succès de cette politique en France; en voyant triompher l'absurde et pernicieuse doctrine des économistes, en voyant approuver la fausse doctrine; en voyant approuver la fausse doctrine; une les terres, et en apprenant que la proposition d'un impôt, territorial direct, de 300 millions a été reque sans horreur; un pareil spectacle n'annonce pas la régénération de l'agriculture.

Après tout, on peut justement tirer la conséquence suivante. — Comme l'ancien gouvernement de France écrasoit l'agriculture de toutes sortes de fardeaux et d'oppressions, et défendoit, pour ainsi dire, les améliorations, marchant follement sur les traces de Colbert, en encourageant exclusivement les manufactures et le commerce étranger, il s'ensuit nécessairement que l'on ne sauroit accorder beaucoup de crédit à la sagesse de la nouvelle législature qui vient de paroître dans ce royaume, à Tome III.

moins qu'elle n'adopte des plans différens Chérir et encourager l'agriculture , de manière à lui attirer les capitaux, dont elle a jusqu'ici eu besoin, est un objet qui ne pent s'effectuer par le moyen des isles à sucre, et qui sera aisément détruit par un impôt territorial, tel que celui dernières ment mis par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas en divisant les terres, et en regardant les communaux comme sacrés, qu'on augmentera 'les richesses de l'agriculture. Il est vrai que le gouvernement du royaume est régénéré; mais il faut aussi régénérer les idées des habitans sur ces questions, avant de pouvoir embrasser un systême qui, en donnant des capitaux à l'agriculture, porte la France à ce degré de prospérité où l'Angleterre est parvenue.

## CHAPITRE X V.

PRIX DES SUBSISTANCES, DU TRAVAIL, etc.

SI l'arithméticien politique ne connoissoit pas le prix de ces objets dans différens pays, il manqueroit d'une des bases prinripales pour bâtir et appuyer le nombre de ses calculs. Les liaisons entre le prix du travail et celui des subsistances, les effets des hauts et bas prix sur l'agriculture, et la réaction de l'agriculture sur les prix , la manière dont les hauts et les bas prix affectent la population, les manufactures et la prospérité nationale, - toutes ces recherches, et une infinité d'autres sur l'économie politique, que tant d'écrivains ont traitées sons autres bases que celles de la théorie et du raisonnement, devroient êtro suspendues, jusqu'à ce que l'on est rassemblé une assez grande masse de faits, dont l'examen et la comparaison penyont seuls jeter du jour sur des sujets si compliqués. Quand on connoîtra avec exacritude le prix dutravail, dessubsistances, ect. dans lespays gouvernés selon des principes différens, et uni possèdent différentes quantités de métanx précienx, et différens degres d'industrie, alors le politique aura d'excellentes données sur lesquelles il pontra argumenter : acquérir ces connoissances deit être un des grands objets de ceux qui voyagent dans des vnes philosophiques , et qui dirigent leur attention yers des choses universelie-H 2

#### Prix des subsistances.

ment utiles, au lieu de s'occuper des recheraches frivoles, auxquelles tant de gens perdent leur tems, et dépensent leur fortune. Je n'insérerai pas toutes les notes que j'at prises là-dessus, craignant d'être trop long; mais je me contenterai de donner les prix proportionnels de tous les articles.

|                                                               |         | ndie<br>ance. | Munnoje<br>d'Angleterre.  |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|
| Béruf, par livre, prix proportionnel de soixante-seipe flutes | 7 7 7 9 | 6d.           | 3 & deniera<br>3 &<br>3 & |
| huit notes                                                    | 16      | 9             | 8 4 de-de-de              |
| notes                                                         | 4       | 6             | 2 \$                      |

Ving-trois de mes remarques sur le pain ayant été faites en 1789, lorsque le prix du bled étoit exhorbitant, nous ne devons pas estimer le prix proportionnel du pain, que mange communément la masse du peuple de France, à plus de 2 sols la livre, ou un penny anglais. — On ne doit pas oublier que la livre, poids de marc, est à la livre d'Angleterre avoir du poids, comme ao mille à 9 mille 264; elle pèse con-

séquemment un onzième de plus, différence dont il faut toujours se rappeler. Pour comparer les prix de ces denrées dans les deux royaumes, il est nécessaire de faire quelques observations préliminaires. Le bœuf est, dans plusieurs parties de la France, extrêmement bon et bien engraissé; il est impossible d'en trouver de meilleur qu'à Paris ; et j'ai remarqué, dans un autre lieu, que le grand nombre de beaux bœufs, engraissés dans le Limosin pendant l'hiver, et en Normandie pendant l'été, étoient pour les marchésde Paris. Je pense donc que le bœnf d'Angleterre, et celui des grandes villes de France, sont susceptibles d'une juste comparaison. Peut-être n'est-il pas si généralement bon dans le dernier royaume; mais la différence n'est pasdigne d'attention-Elle est néanmoirts bien visible dans les petites villes où l'on ne tue que de vieilles vaches, - et où le bon boufest aussi rare que le bon mouton; au lieu qu'il n'y a aucun endroit d'Angleterre, où il ne soit possible de trouver de bon bœuf. Le veau, malgré celui de Pontoise que l'on mange à Paris, est fort inférieur au nôtre ; mais la viande de

France la plus inférieure à celle d'Angle terre est le mouten, qui est universellement si manvais en France, que je puis assurer, sans crainte de me tromper, que, depuis un boutdu royaume jusqu'à l'autre, je n'ai jamais vu un mouton, mort ou vivant, que l'on regarderoit comme gras en Angleterre. Le monton, en général, y est si maigre, qu'il est à peine mangéable pour un Anglais. Les Français n'aiment pas le mouton fort gras, c'est-à-dire, n'aiment pas beaucoup le gras; mais ils' doivent aimer le maigre d'une viande grasse, parce qu'il est plus juteux et plus agréable au goat qu'une viande maigre. Il faut cependant se rappeler qu'aux tables ordinaires (je ne parle pas de celles des grands seigneurs, car ils ne forment pas une nation) la viande est communement si enite, qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit si gracse qu'en Angleterre. Mais , quoique la délicatesse du palais soit une chose de peu de conséquence, copendant il est fort important dans ces recherches de savoir si le mouton, engénéral, est gras ou maigre; car, cette circonstance senle peut gendre cette viande plus chère en France qu'en Angloterro. Prix proportionnel: le prix de la viande, dans ce dernier royaume, étois en 1790, selon le nombre des notes prises dans plusieurs comtés, — beuf, 4 d. ou 8 sols la livre. — Mouton, 4 ½. d., ou 9 sols. — Veau, 4 ½ ou 9 sols. — Prix moyen des trois, 4 ½. d. ou 8 sols, 6 d. — Pore, 4 d. ou 8 sols.

s Jo suis d'avis qu'à ces prix le benf et le yean sont à aussi bon marché, considérant leur qualité, qu'en France; car ces remarques n'ont rapport qu'aux meilleurs morceaux. Quant au mouton, il est au moins vingt pour cent à meilleur marché; Fentends par là qu'il coûte beaucoup plus au fermier, avant qu'il puisse apporter au marché du monton aussi gras qu'on le trouve universellement en Augleterre; ou, pour me servir d'une autre es pression, qu'il gagneroit davantage, en le vendant au prix de France, qu'au prix d'Angleterre, courvu qu'il ne fût pas obligé de le vendre plus gras qu'en France. Quiconque considérera, avec attention, l'agriculture française, no sera pas surpris de la muigreur de leurs montons. Le manque d'herbes artificielles est si grand , que les montons , quoiqu'en

petit nombre, sont mal nourris pendant l'été; et dans l'hiver ne mangent que de la paille, ou ce qu'ils peuvent attraper dans les landes ou les éteules. Il n'y a que trèsneu de pays où l'en fasse, des provisions régulières pour ces animaux, ce qui fait que les marchés sont mal servis, et que les fermes souffrent horriblement du manque d'engrais; que donne toujours un troupeau de moutons bien nourris. On peut estimer le prix du pain en Angleterre à 1 4 d. on 3 sols 6 deniers la livre ; mais il ne faut pas en conclure qu'il vaille près du double de celui de France ; car il n'est pas 'composé des mêmes matériaux. En Angleterre il est communément fait de froment, et les pauvres, dans plusieurs parties du royaume," mangent le plus blanc et le meilleur ; mais en France le pain . marqué dans les notes précédentes, est souvent de seigle et d'autres grains ; de sorte que l'on ne paye pas double pour le même pain, quoiqu'il y ait cent pour centde différence dans le prix du pain , consommé par les pauvres des deux pays. Le pain ctant en France à un prix si inférieur à celui d'Angleterre, en comparaison du prix

de la viande, occasionne, dans le premier royaume, cette grande consommation de pain au lieu de viande, que les pauvres n'ont que très-rarement en France. La consommation de viande faite par les journaliers en Angleterre est considérable ; car , comme le prix du pain approche de celui de la viande dans ce royanme, il cause nécessairement cette différence entre les deux pays; ce qui a déjà été remarqué par M. Herrenschwandt avec son exactitude accoutumée. La consommation de fromage, faite par les panvres d'Angleterre, est immense. En France ils n'en mangent presque point. La consommation de viande des Anglais est infiniment plus ntile à l'agriculture que la consommation de pain des Français : c'est par le moyen des grands troupeaux de bestiaux et de moutons que l'on améliore les terres, et qu'on les rend fertiles ; les récoltes, qui servent aux bestianx et aux moutons, sont de nature à améliorer; mais celles de bled ne servent, au contraire, qu'à épuiser. Il est donc évident que l'agriculture fera des progrès en proportion de la quantité de viande, de beurre et de fromage, consommée par une nation.

Prix proportionnel. Volailles, 22 sols; dindons, 3 liv. 8 sols; canards, 22 sols; oies, 2 liv. 10 sols; pigeons, 7 sols.

#### OBSERVATIQUS.

Il paroit, par ces proportion, que la volaille n'est pas g'uéralement à si bas prix qu'on la représentée; elle est cependant à meilleur marché qu'en Augleterre, car che a mous les prix ne sont pas au-dessons des suivans; une volaille, 1 scheling 6 den. on 36 sols; dindons, 5 schelings on 6 francs; canards, 1 scheling 6 den. on 36 sols; oies, 4 schelings on 4 liv. 16 sols; pigeons, 4 d. on 8 sols.

# Traveil.

Lesnotes que j'ai prises sont trop nombreuses pour les insérer ici. Salaire proportionnel des journaliers dans tout le royaume, 19 sols ; mâçons et charpentiers, 30 sols. Il n'y a que très-peu de remarques sur l'augmentation du travail; en Normandie il a doublé en douxe ans ; en Provence il a monté de saize à viugt-quatre; mais en Anjon il est au même taux, où ilétoitil ya cinquante ans. L'idée

que j'avois du prix général du travail en France, prise, il y a environ vingt ou vingt-cing ans, dans les livres ou sur des instructions : étoit de 16 sols par jour. St cela-est exact, le prix a épronyé une augmentation d'environ vingt pour cent. Mais, quoique le prix soit inaintenant connu d'une manière satisfaisante, je doute qu'il de fût jamais anparavant, et les idées générales auxquelles je fais allusion pourroient bien être erronées. Je crois que l'augmentation de vingt pour cent n'est pas bien éloignée de la vérité; mais elle est peut-être plus considérable dans les provinces, où il y a un commerce actif et des manufactures; et moindre dans celles qui ne jouissent pas de ces avantages. .

Le prix meyen du travail en Angleterre, il y a vingt aus, quand je fis mon tour, étoit de 7 schelings et demi par semaine, ou 1 scheling 3 den. per jour; jadlice, 9 frams par semaine, on 30 s. par jour; le prix actuel est, selon moi, 1 scheling 4 d. 2 par jour (1), ou 33 s. 6 d. tournois;

<sup>(1)</sup> Ainsi calculé, cinq semaines à douze schelings; quatre à neuf, et quarante-trois à huit; en tout,

mais cette idée n'est past fondée sur un examen exact.

· Il seroit à sobhaîter qu'en fit encore le tour d'Angleterre, avec les mêmes vues que je l'ai parconene il y a vingt ans, afin de pouvoir donner une estimation certaine de ses progrès ; une pareille connoissance est utile à tout homme, qui veut bien entendre la situation de son pays; elle est si utile, qu'elle devroit's'acquérir aux dépens, non pas du gouvernement, mais du parlement, indépendamment des ministres, s'il étoit possible, parceque ceux-ci ont toujours intérêt de représenter la nation comme florissante; car la plupart d'entre eux s'attribuent la prospérité du royaume, quoiqu'ils n'y contribuent peutêtre pas d'un atôme ; tous les maux qui arrivent à une nation, doivent la plupart être imputés au gouvernement.

Prix du travail en { viande. . 7 s. France. 19 sols. { pain. . . 2

Prix du travaillen Angleterre. 33 s. 6 d. 6 deniers. viande. . 8 s. 6 d.

<sup>22</sup> livres sterling; mais une estimation par semaine ne sauroit montrer ce que gignent réellement nos

Si l'on réunit les prix du pain et de la viande, il s'ensuivra que le prix du travail en Angleterre, comparativement à celui de France, sera de 25 s. 6 den. par jour. au lieu de 33 sols 6 den. Si l'on ne prend que celui du pain, on trouvera à-peu-près la même proportion ; c'est-à-dire , que dixneuf sols par jour, lorsque le pain est à deux sols la livre, sont la même chose que 33 sols 6 den. Jorsqu'il est à 3 sols 6 den. ; mais cette co-incidence est peut-être accidentelle; parce qu'en supposant que le prix du travail dépendit en Angleterre du prix des subsistances, il ne dépendroit pas du prix du pain seul , mais du prix collectif du pain, de la viande et du fromage ; cependant on souhaiteroit voir les faits tels qu'ils sont, quelles que soient les conséquences que l'on en puisse tirer. La consommation du pain (1) et le prix du travail étant d'en-

ouvriers, qui font tant de travaux à la pièce, qu'il est impossible de calculer leurs gains.

<sup>(1)</sup> Je dis la consommation et non pas le prixiparce que les espèces de pain des deux royaumes ne sont pas les mêmes; il n'y a pas une si grande différence dans le prix du bled; je crois même qu'il n'y eq a pas du tout.

# 126 Prix des subsistances.

viron sotsante ceize pour cent à meilleur marché en Prance qu'on 'Angleterre , c'est une enorme deduction de ce que l'an peut justement appeler la masse de benheur stational dans le premier royanne. Je me hasarde cependant de soutenir cette opinion contre une foule d'écrivains et de politiques , qui combattent fortement pour le bas prix des subsistances et du travail , afin d'avoir des manufectures à bon compte, et consequemment ffortsantes; mais l'exemple de l'Angleterre, qui a surpassé le monde entier dans ce pount, devroit depuis long-temavoir déraciné de paroilles idées de toutes les têtes. Le travail étant soixante-seize pour cent à meilleur marché en France qu'en Angleterre, on peut inférer de-là que toutes les classes, qui dépendent du'travail , qui sont certainement les plus nombreuses de la société, sont de soixante-seize pour cent, moins à leur aise ( si je puis me servir de cette expression), plus mal nourries, plus mal habillées et plus mal soignées, taut dans leurs maladies, que quand elles jouissent de la santé, que les mêmes classes ne le sont en Angleterre, nouobstant la quantité des

métaux précieux, et l'apparence imposante d'opulence de la France. Si donc les pauvres de opulence de la France. Si donc les pauvres cent de mois desc les pravres de notre royaume, ils sont dans la même proportion, cause d'un manque de vente pour le fermier; d'où il s'ensuit que l'agriculture souffre dans la même proportion, et qu'elle doit consequemment, par le même calcul, se trouver au moins de soixante-seize pour cent plus mauvaise que celle d'Angleterre.

Chaque pays contient une certaine portion de métaux précieux, ou de quelque autremoyen d'échange qui remplitte même objet; et la différence entre les hauts et bas prix du travail et des subsistances est que dans un pays une grande portion de ces métaux se trouve entre les mains des femicrs et des journaliers; et dans l'autre qu'ils n'en possèdent qu'une petite portion. Dans le premier cas on verra l'agriculture conduite avec vigneur et activité : dans le second il n'y en aura guère. On peut encore pousser cet argument plus loin ; car , s'il y a une différence de soixante-seize pour cent dans la consommation des curriers français et

auglais, il doit y avoir une différence de soixante-seize pour cent dans la force du corps des deux nations: La force dépend de la nourriture; et . on admettant cette différence, un ouvrier anglais doit être capable de faire moitié plus d'ouvrage qu'un français, - c'est, je creis, ce que l'on trouvera être exactement vrai tet, si l'on veut considérer la grande supériorité, non-seulement de l'agriculture anglaise, mais outre cela des manufactures, où il n'y a pas plus de machines qu'en France, cette extension de proportion ne paroîtra pas du tout exagérée. A quoi attribuer tont cela? sûrement à l'influence perinicieuse du gouvernement, dont les principes détestables ont frappé de paralysie toutes les classes utiles de la société, pour favoriser celles qui n'ont d'autre mérite que celui de consommer. Si quelque voyageur examine par la suite la France avec autant d'attention que moi , il trouvera probablement . sous un gouvernement libre, ces proportions considérablement changées et à moins que le gouvernement anglais ne soit plus vigilant et plus-intelligent qu'il ne l'a été jusqu'ici , la France aura à se vanter d'une

d'une aussi grande supériorité sur l'Angleterre que cette dernière a maintenant sur elle.

, Secours publics pour les pauvres.

Ce fut quelque tems après s'être emparé des biens ecclésiastiques que l'assemblée nationale déclara publiquement qu'elle regarderoit le soulagement des pauvres comme un de ses premiers devoirs; elle forma aussi un comité de mendicité, dont l'occupation devoit être de s'instruire de l'état des pauvres, d'en faire le rapport à l'Assemblée, et de donner son avis sur les meilleurs moyens d'éteindre la mendicité en France. Le duc de Liancourt étoit président de ce comité. Dans son troisième rapport, il donna à l'Assemblée les principales dispositions pour servir de base à un décret à cet effet. Le comité examine, dans ce rapport , l'idée d'établir une taxe pour les pauvres, et la rejette avec beaucoup de sagesse. Dans son quatrième rapport, il faut voir les vices du systême anglais, - et ajoute : « Mais cet exemple » est pour nous une grande et impor-» tante leçon; car, indépendamment Tome III.

» des vices qu'elle nous présente . d'una » dépense monstrucuse, et d'un encoura. » gement nécessaire à la fainéantise, elle » nous déconvre la plaie politique de l'An-» gleterre, la plus dévorante, qu'il est » également dangereux pour sa tranquillité. » et son bonheur de détruire ou de laisser » subsister (1). » Je suis surpris que, paroissant parsaitement instruit des manx occasionnés par le mauvais systême de l'Angleterre, il ait adopté le principe de nos loix sur les pauvres, en déclarant que les pauvres ont droit à des secours pécuniaires de la part de l'État; que l'Assemblée nationale doit regarder une pareille disposition comme un de ses premiers devoirs, et qu'elle applique à cet objet une somme de 50 millions annuellement. Je ne comprends pas comment il est possible de regarder la dépense de 50 millions comme un devoir sacré, et de ne pas l'étendre jusqu'à cent, si la nécessité l'exigeoit, - de cent à deux cents, à trois cents, ainsi de snite, selon la misérable gradation qu'elle a faite en

<sup>(1)</sup> Quatrième rapport du comité de mendicité, in 89, 1790, page 7.

Angleterre. Une longue expérience pous a appris, dans ce dernier royaume, que plus on dépense d'argent, - même de la manière la plus humaine, plus on engendre de pauvres; et que le degré d'indigence et de misère est exactement proportionné aux secours qui leur sont accordés par les taxes. Les mêmes effets ne manqueroient pas d'avoir lieu en France; une dépense de 50 millions en nécessiteroit infailliblement une de cent. Il est inutile de dire que de ces 50 millions les hôpitaux en dépensent 30 et le clergé 6 (1); car le comité lui-même fait un si affreux détail des horreurs commises dans les hôpitaux, que les pauvres ne sauroient regarder une pareille charité comme une ressource régulière; et quant oux secours accordés par le Clergé, ils h'v avoient aucun droit. Le cas seroit bien différent, si l'Assemblée nationale déclaroit solemnellement qu'il est de son devoir de soulager les pauvres, et d'assigner une somme de 50 millions pour cet objet; on compteroit alors

<sup>(1)</sup> Cinquième rapport, page 21.

universellement sur ce devoir, et cette humanité de la part de la législature; a une expérience funeste ne nous en a que trop appris les conséquences. Je suis pleinement convaincu que les pauvres doivent être abandonnés à la charité privée, comme en Ecosse et en Irlande, où cette méthode a un bien meilleur effet que la taxe d'Angleterre. La charité privée est offensée en proportion de la contrariétéqu'elle éprouve de la part de la charité publique, et l'on finit par regarder le soutien des pauvres comme l'un des plus grands maux auxquels la propriété soit exposée.

Si l'on pouvoit dépenser en France 50 millions, sans créer une espèce de fondation, le fardeau seroit bien léger; maisnous sommes convainces de l'impossibilité d'une 
pareille circonstance; nous savons que la 
plus sage distribution d'argent, parmi les 
pauvres, les fait toujours compter sur 
cette distribution, et devient conséquemment l'origine du mal qu'elle guérit. 
Par la même raison, les hôpitaux bien 
administre's sont également nuisibles; ils 
produisent les mêmes effets, et plus ces 
effets sont diminués par une administration

vicieuse et cruelle, plus peut être cela estil utile à la grande masse des pauvres , qui ne sont plus alors tentés de compter sur de pareilles retraites, où ils rencontrent ordinairement la misère, le désespoir et la mort. L'administration de la taxe des pauvres, en Angleterre, n'est certainement pas exempte d'abus; mais, tout considéré, ils sont moins nombreux qu'on auroit lieu de le croire. Ces taxes montent à 48 millions tournois, et je suis convaincu, par de longues observations sur les effets qu'elles ont eus sur les pauvres, que leur influence a quadruplé la masse des misères humaines; ou . pour parler en d'autres termes , que . sur une personne, soulagée aux dépens du public, il y en quatre qui deviennent pauvres ou misérables, en comptant sur ces donations, au lieu d'avoir recours à l'industrie; et , lorsque l'on considère que . calcul modéré, nos taxes pour les pauvres augmentent de près de 2 millions 400 mille livres par an; que conséquemment elles font des progrès rapides vers une somme de 72 millions, et qu'elles ne guérissent en même-tems aucun mal, qu'elles n'ont pas. créé, que doit-on penser de l'économie de

notre gouvernement, qui, ne s'occupant que de choses frivoles, néglige ce mal croissant et dangereux ? S'il y avoit eu un acte, il y a dix ans, pour limiter la cotisation à la proportion des sept années dernières (mesure que je n'ai cessé de solliciter dans mes écrits), il auroit épargué 12 millions par an, et quatre fois autant en prévenant la pauvreté et la détresse. Ce qui s'est fatalement introduit en Angleterra s'introduira de même en France, si l'on adopte le principe anglais, savoir, que c'est un des devoirs de l'État de secourir les pauvres; 50 millions seront les avant-coureurs de 100, et tous deux les parens de la mendicité et de la misère. Ce n'est pas l'État, mais les individus qui y sont tenus; et la charité privée est incontestablement la meilleure methode. Les hopitaux d'enfanstrouvés peuvent être mis au nombre des institutions les plus pernicieuses que l'on puisse établir ; car, ils ne sauroient manquer d'encourager cette propagation vicieuse qui, par sa misère, ne mérite pas le nom de population. Par la destruction des enfans qu'ils reçoivent, qui est si grande en France, que de 101 mille en seize ans

il n'en existoit plus que 15 mille (1), on pourroit croire qu'ils ne tendent pas à augmenter la population; mais la conservation des enfans, en supposant qu'ils l'effectuassent, ne seroit pas le principal effet. De pareils hôpitaix encouragent le mariage, par la certitude qu'ont les parens de pouvoir se débarrasser de leurs enfans; mais lorsqu'il en faut venir là, il s'élève un terrible conflit dans le sein de la mère ; les sentimens de la nature triomphent plus souvent que les suggestions d'un crime aussi atroce que celui d'abaudonner son enfant; conséquemment il y aura tonjours plus d'enfans conservés qu'exposés. Un gouvernement ne sauroit encourager le mariage par aucune méthode quelconque, sans augmenter la population; car tout ce qui tend à faciliter e soutien des enfans, soit une augmenta tion d'industrie, qui les rend en état de gagner eux-mêmes leur vie, ou des hôpitaux pour les enfans trouvés, qui débarrassent les parens du fardeau, produit

<sup>(1)</sup> Rapport fuit, au nom du comité de mendicité, des visites faites dans diverses hopitaux, iu-8°. 1790, page 27.

toujours cet effet. Or il est très-pernicieux en France; car la concurrence pour les emplois étant déjà trop grande pour permettre au peuple de vivre avec aisance, toute institution tendante à encourager la population, ne serviroit qu'à greffer la misère sur la masse de la nation. On pourroit aussi ajouter que les secours accordés par les hôpitaux aux enfans-trouvés, sont un encouragement du vice et de l'inhumanité, et une récompense donnée à des êtres qui se dépouillent des sentimens les plus tendres de la nature humaine.

### Augmentation des prix.

Sologne. — La Ferté. — Les bestiaux sont augmentés de plus d'un tiers en un an. Une vache, , de 48 livres à 90; un cheval, de sept à huit louis à 12 louis et demi; un cochon, de 15 livres à 30. Cela a été occasionné par un manque de fourage.

Berri. — Vatan. — Je vis deux bons chevaux de traits, qui furent vendus 20 Iouis pièce; et plusieurs fermiers m'assurèrent qu'un cheval, qui valoit 5 louis, il y a trois ans, en coûtoit douze aujourd'hui.

Limosin. — Limoges. — Une quantité de bois, qui se vendoit, il y a quinze ans, 50 livres, vaut actuellement 150 liv. Les terres sont considérablement augmentées, et l'agriculture rapporte le double de co qu'elle donnoit, il y a vingt ans.

GASCOGNE. — Bagnères de Luchon. — La mesure de torre, appelée la coperade, qui valoit, il y a quelques années, 12 liv., se vend à présent 24 et même 30 liv.

Bayonne. — Le prix de toutes les denrées, ainsi que celui des maisons, est considérablement augmenté depuis dix ans.

GUIENNE. — Bordeaux — Il y a une grande augmentation dans tous les prix depuis dix ans.

ISLE DE FRANCE — Liansourt. — Depuis dix ans, les dépenses générales de la vie, le pain excepté, sont augmentées de cinquante pour cent, et le trayail à-peu-près dans la même proportion.

NORMANDIE. - Le Havre. - Une maison qui s'étoit louée, en 1779, sans aucun pot-de-vin, sur un bail de six ans, 240 liv. par an, a été louée, cette année, pour trois ans, avec un pot-de-vin de 26 louis, 600 liv. par an. Une cave, qui se loue maintenant 60 liv. ne se louoit que 24, il y a douze ans.

Bretagne. — Rennes. — Une corde de bois, 16 livres; en 1740, elle ne coûtoit que 9 livres 10 sols.

CHAMPAGNE. — Sainte Ménchould. — Une corde de bois de 18 livres 10 sols, ne valoit, il y a vingt-cinq ans, que 7 livres 10 sols.

Lorraine. — Pont-à-Mousson. — Le prix de toutes les denrées est augmenté d'un tiers depuis vingt ans.

Lunéville. — Une corde de bois, valant aujourd'hui 26 livres, ne valoit que 9 liv., il y a cinquante ans.

Alsace. — Strasbourg. — Une corde de bois, 27 livres, qui ne coûtoit, il y à vingtaus, que 12 à 15 livres

Franche-Comté. — Les biens, qui valoient 300 livres, il y a vingt ans, valent aujourd'hui 800 livres. Besançon. — Dole. — La viande, qui vaut actuellement 7 s. la livre, ne valoit il v a quelques années, que 4 sols. — Une comple de volaille vant aujourd'hui 24 sols, qui ne coâtoit autrefois que 12 sols. — Tout, en général, a doublé de prix en dix ans. A quoi doit-on attribuer celat à la grande augmentation de population : telles étoient les réponses que je recevois. Il n'y a cependant pas de manufacture dans le pays, excepté les forges.

BOURGOGNE. — Dijon. — Tout est augmenté de cent pour cent, depuis vingt ans, en partie à cause de l'amélioration des grands chemins.

# OBSERVATIONS.

Il n'y a presqu'aucune circonstance dans l'économie politique de France, qui paroisse avec plus d'avantage que l'augmentation générale des prix, qui a eu lieu depuis vingt ans. C'est une preuve certaine que la masse des moyens d'échange est considérablement augmentée; ce qui doit nécessairement être provenu de l'industrie. Nous savons que les impôts n'en sauroient être

la cause, parce qu'ils n'ont pas été augmentés dans cet 'espace de tems; ou leur augmentation a été si peu considérable, qu'elle n'a aucun rapport à la question. La cir-· constance la plus remarquable, qui accompagne cette prospérité apparente (car cette circonstance est ordinairement compagne de la prospérité, quoiqu'elle n'en soit pas la conséquence nécessaire), est la continuation du triste état des pauvres journaliers ; il est réellement surprenant que le prix du travail ne soit pas également augmenté, ou au moins n'ait pas proportionnément suivi la hausse des autres choses : cela doit probablement être attribué à la grande . population du royaume, dont je parlerai plus particulièrement dans un autre chapitre. Il est certain que la misère, que l'on voit chez les basses classes de la société, en France, paroît tout-à-fait contredire l'idéc, que le haut prix des denrées ait été occasionné par une augmentation d'industrie et de richesses; et, comme le prix du travail continue de rester si bas, qu'il ne fournit pas au peuple les moyens de vivre passablement bien, malgré la hausse des autres

prix, c'est une preuve évidente, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, qu'il y a une trop grande concurrence dans toutes les professions, ce qui provient d'un excès de population dans le royaume.

## , CHAPITRE XVI.

## PRODUIT DE LA FRANCH.

CETTE question d'économie politique peut être considérée comme de la dernière importance, par rapport à l'état actuel des empires, puisqu'il n'y a aucune circonstance dans la situation d'aucun peuple, soit qu'elle concerne ses richesses, as prospérité, sa puissance, ou ses ressources, qui ne dépende, en grande partie, du produit de ses terres. Comme c'est un sujet qui devient tous les jours plus intéressant, à cause. des abus occasionnés par le système compliqué des impôts mq-dernes, il a naturellement porté les politiques à comparer le produit d'un royaume, et les contributions de ses habitans, avec

les besoins, ou plutôt les vices de lem gouvernement. Il est bien connu que les économistes ont cherché cette proportion ayec tous les soins possibles. Ils s'imaginèrent que le produit devoit seul supporter tous les impôts, que tout gouvernement quelconque mettroit sur les sujets; doctrine également dangercuse et mal fondée, mais qui a été habillée et ornée avec tant d'habileté, qu'elle a trouvé des avocats dans toutes les parties de l'Europe. Les conjectures faites sur le produit brut des terres de France 'sont innombrables. Il n'y a peut-être pas nn écrivain politique sur les affaires de co royaume, depuis vingt ans, qui n'ait voulu, en calculer le montant ; mais tous les calculs qui me sont parvenus ont été faits sur des données si peu certaines, qu'il est peu important de savoir si leurs résultats imaginaires sont près ou éloignés des faits ; puisque, sur tant de conjectures au hasard, il est impossible qu'il ne s'en trouve pas quelques-unes, qui approchent de la vérité. Entre les méthodes employées par différens. écrivains français, pour calculer le produit national, il y en a deux sur lesquelles ils so

sont principalement appuyés; le produit de certains impôts, particulièrement celui des vingtièmes, et la quantité de nourriture des habitans. Il n'auroit guère été possible de choisir des fondemens plus yagues et plus incertains; les impôts étoient mis avec si peu d'égard à la proportion ; les exemptions étoient si nombreuses, et les abus si universels, qu'on auroit aussi bien pu prendre la position des étoiles pour guide . politique. La consommation du pain n'est pas plus satisfaisante dans un royaume, où la moitié des liabitans ne mange pas de pain de froment, et où les châtaignes, le mais, les haricots et les autres légumes, forment de principaux objets de consommation. Quand on parviendroit à surmonter cette difficulté. pour laquelle il n'y a aucune donnée, qui mérite un moment d'attention, il faudroit aussi comprendre dans ce calcul la consommation des productions de la terre en viande, beurre, fromage, liqueurs bois à brûler, bois de charpente, et toute cette variété d'objets, qui servent au commerce, aux manufactures et à la marine.

Mais, quoique nous avons toutes les raisons du monde de croire que de pareilles données sont absolument insuffisantes . pour calculer le produit d'un royaume tel que la France, on doit cependant savoir bon gré aux autours ,de s'être appliqués à un sujet de tant d'importance. Il étoit impossible, par aucune méthode quelconque, de parvenir à une parfaite exactitude; quoique celles qu'ils ont adoptées n'aient pas rempli l'objet qu'ils avoient en vue ; elles ont néanmoins donné naissance à des recherches importantes; et nous sommes redevables à leurs travaux de plusieurs faits vraiment utiles, et de plusieurs observations qui méritent attention. L'extrême difficulté de faire des estimations satisfaisantes paroît évidemment par les essais des ministres, qui étoient à la tête des finances de la nation, et qui possédoient conséquemment tous les moyens que peut accorder le pouvoir, pour acquérir les connoissances qu'ils cherchoient; cependant leurs idées ont été aussi vagues que celles des speculateurs priyés de tous ces avantages.

avantages. Il paroîtroit que ce n'est pas dans les bureaux, ni dans le cabinet qu'il faut chercher des données pour ce calcul ; mais que celui qui veut connoître le produit des terres d'un royaume doit les examiner par lui-même. Ce seroit une folie, de la part d'un voyageur comme moi, de prétendre qu'il soit possible de donner une exacte évaluation des productions d'un empire, en n'en voyant qu'une partie. Je suis trop instruit des difficultés et des hasards de cette entreprise pour avoir de pareilles prétentions ; toutes mes prétentions se bornent à croire que mon estimation de la partie que j'ai vue n'est pas fort éloignée de la vérité. Trente années d'expérience ont, selon moi, contribué à me procurer assez d'habileté pour faire plus que de vagues conjectures sur les produits de tous les pays, que j'examineral avec attention; et quand on considérera que mes voyages, dans presque toutes les directions, embrassent plusieurs mille lieues, on ne risquera guère de se tromper . en supposant que le produit moven de cette partie , corrigé par la réflexion Tome III.

et des instructions, relativement aux parties que je n'ai pas vues, puisse conduire à connoître le produit réel de tout le royaume.

Pour suivre ces recherches, je diviserai la Erance, non pas en généralités, qui n'existent plus, ni en départemens, que l'on connoît à peine ; mais en districts, relativement à leur sol, selon la carte jointe au chapitre des sols. - La méthode selon laquelle je fais cette estimation est celle-ci : en examinant le pays, j'ai combiné les circonstances qui frappent l'œil , par rapport au sol, aux récoltes, à la proportion de ces récoltes, des vignes, des bois et des landes, avec les cours des moissons et les productions de toute espèce ; et de tout cela j'ai tiré les conséquences de ce que j'ai cru devoir être le produit annuel; et, à chaque journée de mon voyage, j'ai marqué les proportions des trois, cinq ou sept lieues précédentes, que j'ai ensuite classées, dans quelques endroits, en divisions, en calculant la proportion de plus grandes étendues de pays. Je donne , dans un autre chapitre , le produit du grain et le taux par acre, auquel les parties cultivées , que j'ai parcourues , sont louées ou vendues ; mais le lecteur ne doit pas perdre de vue que l'estimation actuelle du produit du royaume n'a rien de commun avec ce dont je viens de faire mention; car l'objet que nous devons avoir en vue, est le produit proportionnel de toutes les terres , bruyères , roches , montagnes et marais compris, ainsi que les champs cultivés, dont il y a des parties où il seroit impossible d'en demander le produit, puisqu'il ne s'y trouve pas un habitant sur mille qui les ait jamais examinées sous ce point-de-vue : dans des pays où l'agriculture est si mal entendue, et où les paysans sont si peu éclairés, il est possible qu'un voyageur sorte d'une province aussi ignorant qu'il y est entré, s'il n'a pas d'autres moyens de s'instruire.

K 2

PAYS DU NORD; des terres grasses, contenant les provinces de Flandre, d'Artois, de Picardie, de Normandie et de l'Isle-de-France.

| VOISINAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Milles. | Produit par<br>acre Anglais.                                                                              | VOISTNAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Milles                                                                                       | Produfit pa                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'à Amiens. Clerraont. Clerraont. Clerraont. Corleian. Pithiviers. Maiesherbes. La Forte. La La La Forte. La La La Forte. La La La Forte. La La La Forte. La L | 20      | 39 tchelings. 43 46 49 52 47 6 43 52 52 53 54 41 43 43 11 90 90 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | Aumale Neafchatel Roaen Breen | 17<br>10<br>27<br>17<br>10<br>17<br>10<br>17<br>15<br>15<br>15<br>15<br>17<br>17<br>17<br>45 | 45 scheling 45 50 60 60 60 70 80 70 70 70 70 80 80 60 16 80 80 16 80 80 16 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 |
| AmiensPoix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 729     | 72<br>45                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4)1                                                                                          | 40 -<br>80                                                                                                        |

Nota. Il fant trois milles anglais pour une lieue de France, et ving schelings pour vingt quatre liv. tournois.

Il n'y a pas tant de difficultés à calculer le produit de cette étendue d'excellentes terres, que celui de quelques autres provinces, où le sol est plus varié. - La mauvaise culture et les jachères occasionnent ici une plus grande déduction que l'infériorité du sol. Il n'y a aucune raison particulière qui m'engage à présent à baisser cette évaluation, sinon peut-être que je n'ai pas parcouru les forêts de Chantilly et de Villers - Coterets , dans des directions . qui exigent des déductions assez grandes ; mais j'en doute. Néanmoins considérant le nombre de forêts contenues dans ces limites, que je n'ai pas vues, j'ai envie de faire une autre déduction de 4 liv. 10 sols 6 deniers, et d'estimer le produit proportionnel à 60 livres.

| PLAINE D'ALSACE. | Milles.              | Produit.                       |
|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Strasbourg       | 22<br>25<br>12<br>25 | neschelings,<br>60<br>50<br>45 |

Ce canton n'est pas en général si fertile qu'une grande partie du premier ; mais le K 3 sol est plus égal, conséquemment il ne faut pas faire une si grande déduction pour les forêts.

### Limagne.

De Riom à Issoire, 20 milles. — Produit proportionnel, 120 liv. Cette célèbre vallée volcanique est fort étroite, et cette estimation ne comprend uniquement que la vallée și les côteaux y étoient compris, son produit ne seroit pas de plus de 54 livres.

| Dans le Quercy     | . 00  | 6escheling |
|--------------------|-------|------------|
| Jusqu'aux Pyrénées | . 103 | 50         |
| Fleurance          | . 14  | 50 64      |
| Lectoure           |       | 60         |
| Layrac             | . 17  | .8o ·      |
| Aiguillon          | 17    | 80         |
| Conneins           | . 8   | 120        |
| Réole ( la )       | . 22  | 100        |
| Bordeaux           | . 15  | .60        |

Comme cette route nous conduisit longtems le long des rives de la Garonne, l'ancdes plus fertiles vallées du monde, quoiqu'elle ne soit pas large, je ne suis preenclin à faire monter cette estimation plus haut, à cause des immenses vignobles du pays de Médoc; etc.; ce que j'aurois dù faire, si je n'avois beaucoup étendu ce district, comme on pourra le voir sur la carte. N'ayant pas voyagé dans le bas-Poitou, autre riche pays, que l'on peut mettre dans la classe des cantons, dont nous venoms de parler, je ne puis donner d'autres renseignemens que ceux que m'a procurés une personne fort intelligente, qui paroissoit connoître le pays; elle m'assura que l'évaluation la plus exacte de son produit étoit de 50 liv, par arpent de Paris.

#### OBSERVATIONS.

Dans ces parties de la France, qui sont errainement les plus fertiles, le produit es infiniment au dessous de ce qu'il seroit, si l'agriculture étoit mieux entendue.

— La Flandre, une partie de l'Artois, et de l'Alsace, la vallée de la Garonne et la Limagne d'Auvergne, sont les seuls cantons du royaume, où l'on ait anéanti l'usage des jachères, et les grands produits de ces territoires montrent les conséquences prodigieuses de cette amélioration. Ils ne forment cependant qu'une petite portion du royaume actuellement sous notre considération; la partie labourable du reste de

l'empire suit le cours barbare d'une année de jachère, une de froment, et la troisième de grain de printems; les produits sont en conséquence fort inférieurs à ce qu'ils devroient être, et le nombre des chevaux est beaucoup plus grand. Il s'en trouve des étendues considérables en champs ouverts, sujettes aux droits de communaux, et obligées de rester successivement en jachères, Comme l'assemblée nationale a fait un dé, cret contre les enclos, et qu'il n'y a pas en France de méthode connue pour le partage des champs ouverts, telle que celle qui se pratique avec tant d'avantage en Angleterre ; et comme le pouvoir , selon la nouvelle constitution, réside principalement entre les mains du peuple, on peut être assuré, ou que cette méthode ne sera point adoptée, ce qui est plus probable, ou qu'elle ne le sera que fort lentement et fort incomplètement. - De quelque manière que l'on 'introduise les améliorations, ou quelques soient les mesures préliminaires que l'on prenne pour cela, il est certain qu'il faut que l'administration de ces provinces soit bien changée , avant qu'elles puissent rendre un produit égal à la bonté supérieure, de leur sol.

Le Pars de Baurènes ou Landes comprehed les Froinces de Bretogne, d'Anjou, partie de la Normandie, de la Guienne et de la Gascogne.

| Dec   Carentan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t                                                                                                                                                                                       | Villes.                                                                          | Produit.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | Milles.                                                                                                | Produit.                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307   367   361   361   362   363   363   363   363   364   364   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365 | Periers Goutances Avranches Pontorson. Dol. Hédée Rennes Montanban. Broons. Laraballe Saint-Brieuc Guingamp Bell'isle enTerre Morlaix Frest Faouet (le) Châteaulin. Quimper. Hosportien | 10<br>30<br>10<br>18<br>13<br>20<br>12<br>17<br>12<br>20<br>34<br>10<br>10<br>10 | 80<br>60<br>55<br>45<br>20<br>33<br>34<br>40<br>30<br>30<br>40<br>30<br>30<br>31<br>40<br>30<br>30<br>31<br>40<br>30<br>31<br>31<br>40<br>30<br>31<br>40<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31 | Hennebon. Auray. Vannes. Mussillac. La Roche Bernard. Auvergnac. Saint-Nazire / Savenay. Nantes. Ancenis. Saint-George. Ditto Angers. Durtal Gueceslard Le Mans. Alengon. | 7<br>17<br>10<br>15<br>10<br>20<br>18<br>15<br>20<br>18<br>15<br>20<br>22<br>22<br>17<br>5<br>10<br>30 | 25<br>313<br>144<br>2 33<br>40<br>20<br>5<br>75<br>5<br>5<br>36<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8 |
| Cayenne et Gaicogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in                                                                                                                                                                                      | -                                                                                | 3 3                                                                                                                                                                                                                                    | of Produit pi                                                                                                                                                             | roporti                                                                                                | Ĺ                                                                                                                                                              |
| Lichan L Min   12   20   Turna   40   16   Sim Seier   15   40   16   Sim Seier   15   40   40   40   40   40   40   40   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | by the second                                                                                                                                                                           | G                                                                                | uyenne et                                                                                                                                                                                                                              | The second                                                                                                                                                                | 63                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luchon à Mon-<br>rejan                                                                                                                                                                  | 25<br>32<br>22,<br>15                                                            | 30<br>40                                                                                                                                                                                                                               | Bevome<br>Tarras<br>Sint-Sever<br>Plaisance<br>Beck                                                                                                                       | 12<br>40<br>15<br>35<br>17<br>14                                                                       | 20<br>16<br>40<br>45<br>45                                                                                                                                     |

and the same of the same of the same of the same of

Je ne crains pas que mon estimation des terres, que j'ai parcourues, soit matériellement erronnée ; mais il.y a de grandes raisons de douter que les cantons que j'ai vus, soient semblables à toutes les provinces en général. Je suis au contraire persuadé que la route par laquelle je suis entré en Bretagne et dans la Guyenne, traverse un canton supérieur aux autres districts de ces pays. On m'a dit qu'il y avoit de vastes landes en Bretagne, où l'on trouvoit à peine une maison dans un espace de dix lieues ; et selon les renseignemens que me donna un seigneur, qui connoissoit parfaitement la province, j'ai tracé sur la carte une grande étendue de pays, où l'agriculture est peu considérable : - je n'ai vu qu'une très-petite partie de ces pays. Dans la Guyenne, les landes de Bordeaux sont très-connues, et presque passées en proverbe depuis des siècles. L'on m'a assuré qu'elles contenoient au moins trois cents lieues carrées, on un million quatre cents soixante-huit mille cent quatre-vingt-un acres anglais. Il ne faut cependant pas s'imaginer que toutes, ou presque toutes les landes soient incultes ; car la plus grande partie est couverte de pins, qui rapportent de 18 à 24 livres par acre. Il y en a cependant beaucoup, qui sont sans culture, et qui méritent bien l'appellation de landes, que les Français leur donnent. Cet immense district comprend probablement environ un sixième de toutes les terres , que j'ai remarquées en Gascogne ; cinq sixièmes . selon la proportion marquée, donnent 40 liv. 10 sols ; les trois quarts de l'autre sixième 18 liv., et l'autre quart 3 liv., étant tout-à-fait inculte; - Le rapport moven de ce sixième est donc de 14 liv. ; eu celui du tout de 36 liv .- La proportion des landes de la Bretagne n'est pas bien' connue : je fus informé par des personnes. dont l'autorité est respectable, que les deux cinquièmes de la province sont incultes ; et par un seigneur fort intelligent, que de trente-neuf parties il y en avoit vingt-quatre en landes, ce qui est égal aux trois cinquièmes. L'auteur des Considérations sur le commerce de la Bretagne, qui la connoissoit bien, dit, page 30, qu'il y a un tiers de cette province dans cet état. La partie, que j'ai parcourue, n'est pas la plus

mauvaise ; cependant , par ce que j'en ai vu , je puis aisément croire qu'il y en a trois cinquièmes d'incultes. L'Anjou et le Maine sont également remarquables par l'immensité de leurs bruyères, que l'on dit être d'une étendue de soixante lieues dans un endroit. En allant de la Flèche. à Turbilly, j'en vis plus que dans aucun endroit, mais j'en ai tant entendu parler par des personnes dignes de foi, que je suis sûr que mes remarques sur les pays que j'ai traversés, sont même au-dessus du vrai taux proportionnel de tout le, pays : considération qui m'induira à estimer les trois provinces de Bretagne. d'Anjou et du Maine , ainsi que cette partie de la Normandie , qui n'est pas comprise dans la division des terres fertiles, à raison de 33 liv. 12 sols. Il me faudroit trop de place pour dire toutes les raisons qui m'ont engagé à cette estimation, que je n'ai pas faite sans examiner mûrement les diverses circonstances, qui affectent le produit dans différentes parties de ces provinces.

#### OBSERVATIONS.

Trente - trois livres 12 sols pour le produit proportionnel de toutes les terres de la Bretagne , de l'Anjou et du Maine , et une partie considérable de la Normandie, dont quelques territoires possèdent de singuliers avantages, prouvent évidemment le misérable état de leur agriculture. Je no suis pas dans l'erreur, en maintenant que l'on pourroit faire monter le produit proportionnel de tout le canton qui contient plus de quinze millions d'acres, et probablement douze millions susceptibles d'amélioration, à 54 liv. par acre, sans aucuns efforts extraordinaires, si l'on pouvoit engager-les fermiers à changer de méthode . et à adopter un nouveau cours de moissons. Ainsi il y auroit un bénéfice de 20 liv. 8 sols par acre pour la communauté, qui , sur douze millions d'acres , féroit 244,800,000 liv. par an. Les améliorations des landes de Bordeaux, division de la Gascogne, ne sont pas susceptibles d'une aussi grande augmentation de produit, parce qu'il y en a d'immenses étendues,

dont le propriétaire tire peut-être actuel. lement autant, par le moyen des pins, qu'il en retireroit, si elles étoient cultivées. Mais la différence pour la nation seroit immense ; ce n'est pas le revenu net du propriétaire, qui fait prospérer un royanme; c'est le produit brut des terres : ce produit, sur les landes ci-dessus mentionnées, seroit triplé, sans que les propriétaires y gagnassent la moindre chose. Il se trouve néanmoins de vastes étendues de ces landes, où il n'y a pas de pins, mais qui sont au contraire absolument incultes ; j'en ai parcouru plusieurs, dont j'ai fait mention dans d'autres parties de cet ouvrage; celles - là sont aussi susceptibles d'une grande amélioration que les landes de la Bretagne; elles ne produisent riem anjourd'hui ; mais elles peuvent toutes rendre de 48 à 60 liv. par acre. Quand on ne feroit que les convertir en pâturages pour les moutons, l'avantage serois immense.

PAYS DE CRAYE, contenant les provinces de Champagne, de Sologne, de Touraine, du Poitou, de Saintonge et d'Angoumois.

|                                                                                                           | Milles.                                | Produit.                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| A travers la Sologne 50 milles. —<br>Produit proportionnel, 6 <sup>th</sup>                               |                                        |                                  |
| De Cavignac à Mont-<br>lieu                                                                               | 15<br>22<br>25<br>27                   | 4schel. 6<br>24<br>24<br>24      |
| MILLESproportionnel, 24th 175                                                                             | 89 -                                   | Produ                            |
| Poirou Vivonne                                                                                            | 35<br>25<br>12                         | 35<br>25<br>25                   |
| MILLES proportionnel, 36# 165 63                                                                          | 79 -                                   | - Prodei                         |
| Tours                                                                                                     | 25<br>10<br>17<br>25                   | 60<br>40<br>60                   |
| MILLESproportionnel, 58" 185                                                                              | 77 -                                   | - Produi                         |
| Depuis Meanx jus- qu'à Châreus- Thierry. Épernay. Heims. Pedites-loges. Châloss. Aure. Sainte-Mêne Bould. | 30<br>25<br>15<br>12<br>12<br>15<br>15 | 40<br>50<br>10<br>10<br>20<br>27 |
| MILLES                                                                                                    | 124 -                                  | Produi                           |

Je n'ai reçu aucunes instructions sur les parties du Poitou, de la Touraine et de la Sologne, que je n'ai pas parcourues; c'est ce qui me donne lieu de douter d'une ressemblance générale entre les différens cantons de ces provinces. On m'a cependant assuré que, si j'avois vu davantage de l'Angoumois, j'en aurois formé une meilleure opinion que celle que m'a pu donner la partie, que j'ai examinée. De pareils avis, de la part de gens instruits et grands observateurs, ne sont pas à mépriser, et m'engageront à porter l'estimation du produit proportionnel un peu plus haut savoir, à 29 liv. - Un auteur, qui a écrit sur cette province, dit qu'elle contient quatre cents trente-sept mille journaux de terres de labour ; - deux cents quatrevingt-dix mille journaux de vignobles à - cent quarante - cinq mille d'herbes ; - cent sept mille quatre cents de bois ; - quatre-vingt-huit mille de chaume ; total , un million soixante - sept mille quatre cents, outre les forêts et les bruyères. - Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par chaume , autre que les terres de labour , à moins que ce ne soit des terres Laissées

laissées en jachères, pendant quelques années, après avoir été épuisées par les moissons (1). Il en est bien autrement de la Champagnè: — une grande partie de cette province, que je n'ai pas vue, s'appelle pouilleuse, à cause de la pauvreté de son sol, qui est une craie fort maigre. Mais la route que je suivis, excepté depuis Reims à Châlons, fut dans la vallée de la Marne, et à travers les plus beaux vignobles da pays. L'assemblée provinciale de Châlons a envoyé au ministère un état de toute la province, dans lequel elle donne un détail de ses productions, comine il suit:

| Étenducen  | rpens, quatre | Princs.          | 150,000   |
|------------|---------------|------------------|-----------|
| millions . | (IORE         | Vagues de Labour | 150,000   |
|            | Tanta         | AP. 18 145       | 2,641,000 |

Total du produit brui', 60,000,000 l. — on 15.1. par arpent,
Des tableaux de ce genre méritent cependant peu d'attention, lorsqu'il s'agit
de la valeur ou du produit des terres; car

Tome III.

<sup>(1)</sup> Essai d'une méthode à étendre les connoissences des voyageurs, par M. Meunier, in-8., 1779, tome I.

il est toujours de l'intérêt de pareilles corporations d'en diminuer la valeur ; et cela est indubitable dans le cas actuel, vu qu'il est impossible que l'évaluation de 15 liv. soit juste, s'il existe la quantité de vignes, . de prairies et de terres labourables ci-dessus mentionnées, puisque ces vignes seules, selon la nature des choses, doivent rapporter beaucoup plus de 60,000,000 liv.; car, en supposant les vignes à 150 liv., - les prairies à 80, et les terres de labour à 20 seulement, cela feroit 79,860,000 liv. - Quand les bois ne denucroient que 101. il vanroituneadditionde 8,500,000 1., faisant un total de 88,360,000 liv., sans compter un sou pour le reste. Au lieu de 15 liv. par arpent pour le tout, je n'hésite pas à l'estimer à 25 liv. , ce qui fait 31 liv. to sols par acre.

### Recapitulation.

| Champagne, 124   13 31 10 13,506 | 8 |
|----------------------------------|---|
| 412 13,879                       | 6 |

F ma 177

#### OBSERVATIONS.

La cause qui fait monter le produit de ces misérables provinces à 33 liv. 12 sols. doit, en grande partie, être attribuée aux vignes, branche d'agriculture mieux entendue, en France qu'aucune autre, si on en peut juger par le succès qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir. Sans le secours des vignobles, le produit proportionnel des pays de craie seroit bien bas. Rien ne sauroit être plus mal cultivé ; ou plutôt plus négligé. On y connoît le sainfoin, cependant on n'en fait aucun nsage, comparativement parlant; sa culture est si peu entendue, que j'ai vu des fermiers fumant soigneusement une terre en jachère pendant l'été, et y faisant beaucoup de dépense pour en retirer de pauvre seigle on de mauvaise avoine, tandis que les champs contigus étoient abandonnés à euxmêmes, comme ne valant pas la peine d'être cultivés. Les provinces de craie contiennent seize millions d'acres; et elles sont toutes susceptibles d'amélioration, sans beaucoup de dépense : il seroit facile de faire monter leur produit à 18 livres par acre

ce qui, sur douze millions d'acres settles ment, ajouteroit 216,000,000 tournois par an aux richesses et à la prospérité de la mation; on pourroit, outre cela, y faire de plus grandes améliorations, et elles secolent encore bien en arrière de ce que l'on voit dans quelques parties de l'Angletterre.

PAYS DE GRAVIER, contenant le Boulbonnois et le Nivernois.

|                       | Mill.s. | Produit.     |
|-----------------------|---------|--------------|
| D'Autun à Luzy        | 22      | 2.5schelings |
| Chavannes             | 27      | 15           |
| Moulius               | 10      | 15           |
|                       | 10      | 12           |
| Saint-Pourcein        | 1.30    | 26 .         |
| De Rousanes a Montins | 0.      | 15           |
| S. l'iere Mentier     | 18      | 12 -/        |
| Magny                 | 8       | 30           |
| Posgacs               |         | 30           |
| La Charité            | 8       | 25           |
| Pourily               | . 9     | 50 : 14      |
| La Groisière          | 47      | 25           |
| gr-                   |         | · 有性压力       |

MILLER Projectionnel, 24 liv. 13 s

J'ai trop peu vu du Nivernois pour décider s'il est égal , à ce que j'ai remorqué dans des étendues semblables ; c'est pontquoi j'ai donné ces produits sur des renseignemens , en les comparant avec d'autres cantons que je connoissois mieux. Il n'y a aucune circonstance pairticulière, qui s'oppose à ce que l'on parvienne à quelqué chose qui approche de l'exactitude. D'après les instructions que je reçus à Moulins, les trois quarts du Bourbonnois sont des bruyères, du genét ou des bois; si cela est vrai, mon estimation, loin d'être au-dessous du pair, est sûrement au-dessus.

#### OBSBRVATIONS.

Ces provinces doivent être mises au nombre de celles qui sont les plus susceptibles d'amélioration. Le cours d'agriculture , que l'on suit ici (une année jachère. deux seigle), n'est guère meilleur que cebii de la Sologne, quoique les récoltes soient supérieures à celles de cette province. Tout le pays étant enclos, il ne faut guère que changer le cours des moissons, multiplier et améliorer la race des montons. Un fermier, avec un peu d'argent et beaucoup d'habileté, ne trouveroit aucun endroit au monde, où il lui seroit plus facile de faire une fortune brillante que dans le Bourbonnois .- Ces provinces , du lieu de 24 livres par acre, devroient mendre 39 livres ; et , sur plus de trois mil . lions d'acres, cela ne laisseroit pas que d'être de quelque importance à la nation.

PAYS DES SOLS PIEREUX, contenant la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, etc.

|                           | Mill's   | Produit.     |
|---------------------------|----------|--------------|
| De Sainte Menchould à Mez | 62       | 27schelings. |
| Pont-à-Mousson            | 17       | 36           |
| Na cy                     | 17       | 35           |
| Lunéville                 | 17       | 33           |
| Sav. rne                  | 49       |              |
| Béfort                    | 28<br>35 | 30           |
| Baume                     | 35       | 25           |
| Besancon                  | 17       | 30           |
| Orchamps                  | 12       | 3o 3.        |
| Dole                      | 10       | 30           |
| Dijon                     | 28       | 85           |
| Beaune                    | 22       | 85           |
| Montceris                 | 28       | 40           |
| Autun                     | 20       | 18           |
|                           | i        | . 2          |

D'après des instructions sur lesquelles j'ai tout lieu de compter, je suis enclin à croire que la ligne, qui traverse ces provinces, est beaucoup plus riche et mieux cultivée que la proportion que je leur ai assignée; supposition naturelle, parce ue la grande route passe principales ment dans des vallées, le long des rivières, et par des villes considerables; c'est pourquoi il sera fort à propos de faire une déduction de 7 livres 4 sols par acre, c d'estimer le produit proportionnel à 34 livres 16 sols. - Les communes sont trèsétendues en Lorraine, et ne rendent presque rien ; car les bestianx que l'on y affame, au lieu de les y nourrir, sont sujets à toutes les misères et à tous les besoins de ceux d'Angleterre, entretenus de la même manière. - Calcul modéré, le produit de ces provinces doit être de 60 livres par acre; car je n'y vis pas de mauvaises terres, ou il y en avoit si peu, que l'exactitude de nos résultats ne sauroit en souffrir. Il se . trouve donc un déficit de 25 livres 4 sols par acre, sur une étendue de quinze ou seize millions d'acres.

PATS DE DIFFÉRENS SOLS, contenant le Limosin, le Berri et la Murche.

|                         | Miles.        | Produit.          |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| A travers le Berri      | 60            | Boschelings<br>32 |
| MILL proportionel, 37th | 140<br>12J 60 | - Produit         |

La rauvaise culture de ces provinces les déshe tore, quoiqu'elles aient l'avantage d'un bon climat, et d'un sol qui est bon par-tout. Leurs sables même sont d'une qualité, qui les rend propres à des cours d'agriculture très-avantageux, tout-à-fait inconnus des habitans. Le produit, au lieu d'être de 37 liv. 12 sols, devroit être de livres; — car tout ce que j'ai vu du, pays est enclos, et n'a guère besoin que, d'un changement habile dans la succession des récoltes. Voici donc une perte de 22 liv. 8 sols par acre, sur un total de six à sept millions d'acres.

|            | 711                                                                                                                                              | villes.                                                              | Produit,                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Roussillon |                                                                                                                                                  | 56                                                                   | 3osci.elingi                                                        |
| LANGUEROC. | De Narhonne a Nismes Pont-du-Gard. Ganges Lodeve Béniera. Garcasonne Panjeans Saint-Murtory Le Pay radelfes Thueys V'Heneuve de Berg Montelimart | 94<br>12<br>30<br>56<br>49<br>40<br>16<br>86<br>15<br>20<br>22<br>22 | 50<br>38<br>30<br>5<br>15<br>40<br>27<br>25<br>20<br>21<br>20<br>25 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Milles.  | Produit.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (Loriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15       | 6oscheling: |
| Pierrelatte ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | 6           |
| DAUPHIN É Orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20       | 28          |
| De Pont-Beauv. i-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |
| sin à Lyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45       | 35          |
| (Tes Arms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17       | 30          |
| Roanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28       | 25          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 26          |
| (Avignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19       | 60          |
| L'Isle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16       | 45          |
| Vancinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20       | 60          |
| Org n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15       | 15          |
| Saint-Canat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20       | 28          |
| Aix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12       | 69          |
| PROVENCE La Tour d'Aigues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90       | 20          |
| Marseille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20       | 38          |
| Cujes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21       | 25          |
| Toulon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20       | 10          |
| Hyeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       | 60          |
| Fréjus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       | 5           |
| Cannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22       | 5           |
| Nice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25       | 10          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u> | 1           |
| MILLES<br>proportionel, 34th of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423      | Produ       |
| (Riom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 20     | 1.30        |
| AUVERGNE Brionde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17       | 40          |
| . Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20       | 15          |
| MILLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 57 .   | Produ       |
| proportionnel, 33# 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |
| and the second s |          | _           |

L'auteur de l'Histoire des Plantes du Dauphiné dit, dans sa préface, que si cette province étoit divisée en trois parties, les trois quarts d'une do ces parties seroient cultirés; plus des trois quarts d'une autré montagnes et bruyères; la moitiét de la troisième partie seroit en friche, etl'autre en culture. Je suis porté à croire que ces remarques ne sont pas fort éloignées de la vérité, excepté par rapport au Languedoc, qui paroît ici inférieur en produit à celui que je crois qu'il rapporte, pour des raisons qu'il seroit trop long de détailler dans ce moment. J'ai beaucoup réfléchi sur diverses circonstances, liées avec cette question; et en 'imagine être fondé à évaluer le produit de cette province à 37 liv. 4 sols, par acre, au lieu de 34 liv. 4 sols.

Cinq cents sept mille, à 37 livres 4 sols par mille — Quatre cents vingt - trois, à 34 liv. 9 sols; cinquante-sept, à 33 liv. 4 sols.

Produit proportionnel, 35 liv. 14 sols. Ceux de mes lecteurs qui n'ont passé que par la vallée, si fertile en diverses productions, qui s'étend depuis Narbonne jusqu'à Nismes; qui ont vu la fecondité prodigieuse des terres arrosées, depuis Avignon jusqu'à Vaucluse, ou les riches rives du Rhône-jusqu'à Montélimart, ou la vallée baignée par l'Isére, auront peine à croire que des provinces, qui offrent un pareil aspect de fertilisé, ne produiscent, proportion gardée,

que ce que je viens de faire voir ; mais ils ne devroient jamais perdre de vue la grande partie de ce pays qui n'est que montagnes. Il n'y a aucune des vallées que j'ai parconrues, qui soit d'une largeur considérable, excepté dans le voisinage de Toulouse. Celle de Narbonne à Nismes, qui est la plus célèbre par ses productions, n'a par-tout que quelques lieues de largeur : les montagnes l'environnent de tous les côtés; et j'en ai traversé diverses parties, qui paroissoient être les terres les plus ingrates que j'aie vues en France. Le Vivarais a été fort vanté pour sa culture ; il s'y trouve , à la vérité, des vallées et des côteaux qui démontrent une grande industrie ; mais ils sont, en général, environnés par des cantons de dix et vingt fois leur étendue, qui ne rendent que très-peu de chose. Il faut que je fasse, sur ce pays de montagnes, les inêmes remarques que j'ai faites dans d'autres occasions; toutes ses terres, excepté les fertiles vallées , seroient susceptibles d'une grande amélioration. J'ai examiné, avec attention, les montagnes entre Ganges et Lodève , parce qu'elles pa roissoient être dans le plus mauvais état de culture possible, honteusement négligées, et rapportant moins qu'aucune partie du Languedoc que j'ai parcourue ; et je suis persuadé qu'on pourroit, avec beaucoup de facilité, augmenter leur produit du quadruple, quand on ne les rendroit propres que pour les moutons. Les petits propriétaires ont trop introduit le système du labourage dans toutes les montagnes de France; on ne devroit les labourer que pour les préparer à produire de l'herbe, et pour en retirer du profit , par le moyen des moutons et autres bestiaux, particulièrement des premiers. Cette vaste portion du royaume, qui contient vingt-huit millions d'acres, pourroit, avec très - peut d'efforts, rapporter 360,000,000 de livres tournois de plus qu'à présent, et être encore bien éloigné du dégré d'amélioration dont elle est susceptible.

# RECAPITULATION GÉNÉRALE.

Afin de comofre parfaitement les proportions des différentes divisions que j'at faites du royaume, je sis faire un exemplaire de la carte, sur le papier le plus égal que l'on pût trouver, et sis ensuite découper les différentes divisions avec de la carte, sur les des des l'en de beaucoup d'exactitude ; elles furent d'abord pesées séparément, et ensuite toutes ensemble. Toute la France pesoit quatre cents treize poids, équivalant à un quart de grain : les différentes divisions comme il suit : Le riche canton du N. E. 57 fractions de 413. - La plaine de la Garonne, 24 .- La plaine de l'Alsace, 2. - Le Bas-Poitou, etc. 6. RICHE LUT. . La Bretagne, l'Anjou, le Maine et une partie de la Normandie, 48 .-Partie de la Guienne et de la Gascogne, 32. BRUYÈRES. . . . . . MONTAGNES, - l'Auwergne, le Lans guedoc, le Roussillon, le Rouergue, la Provence et le Dauphiné. (Le Dauphiné par lui-même, 14). . . . Chair, - contenant la Champagne et des parties de l'Angoumois, le Poitou, la Touraine, l'Isle-de-

| Present         | tenant la Lorraine, la  |
|-----------------|-------------------------|
|                 | mté, la Bourgogne, et   |
|                 | l'Alsace 6              |
|                 | gravier, pierres. etc., |
| contenant le    | Limosin , la Marche     |
| le Berri , etc. |                         |
|                 | 1 0                     |

La question qui résulte de ces proportions est celle qui suit : — Si quatre cents reize donnent cent trente un millions sept cents vingt-deux mille deux cents quatrevingt-quinze acres, quelles seront les quantités proportionnelles de ces divisions respectives? Voici les réponses :

| 1                        | - Acres.    | Arres.      |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Riche canton du Nord-Est | 18,170,500  |             |
| Plaine de la Garonne     | 7, 54 564   |             |
| Plaine Palsace           | 637,880     |             |
| Bas-Poiton , etc         | 1,91.1,641  |             |
| Riche lot                |             | 28,385,655  |
| Bretagne, Anjou, etc     | 15,300 128  |             |
| Guienue, etc             |             | 1 600       |
| Bruvères , Landes        |             | 25,515,213  |
| Mentagnes                |             | 28 9041116  |
| Crair                    |             | 10,30,,883  |
| Gravier                  | 1 2 5 mg ?  | 3.82 .282   |
| Pierres                  |             | 20 \$13,171 |
| Sables, etc.             |             | 8 2 30.144  |
| TOTAL avec les fractions | ه فيجبو ۾ پ | i'h 722 293 |
|                          |             |             |

Les produits de ces divisions, suivant les notes p: écédentes, sont donc :

| Biche lue  | Acres.       | liv | . f. |     | l. | liv.          | €. | de   |
|------------|--------------|-----|------|-----|----|---------------|----|------|
| Bruveres.  | 20,363.075   | 04  | 11   | n   | -  | 1,832.295,321 | 5  | e    |
| Montagnes. | 28,7 4,616   | 35  | 11   | 0   | -  | 882,188,.89   | 9  | 6    |
| Cra:c      | 16 584.880   | 33  | 19   | 20  | _  | 557,252,270   | ź  | 239  |
| Gravier    | 3 807.282    | 24  | 13   | 12  | _  |               | 6  | 15   |
| Pictres    | 20, 12.17    | 42  | 39   | 33  | _  | 817.311 182   |    | -30. |
| Sables     | 8,2:32, 1:14 | 37  | 12   | ٠6  | -  | 312.003 205   | 10 | 33   |
| A          | 131,722,293  | 42  | 4    | . 2 |    | 9,560,147,761 | 3  | 6    |

Cette mesure du royaume contient toute sa surface ; grands chemins , rivières , camanx , villes , etc. ; c'est pourquoi il faut . faire une déduction du total du territoire . ainsi que du total du produit, calculé sclon la proportion ci-dessus mentionnée par acre. M. Necker dit qu'il y a en France neuf mille lieues de grands chemins, Accordons leur dix toises de largeur , ce qui n'est pas trop , considérant non-sculement la grande largeur des chemins; mais, outre cela, la perte des terres qu'ils occasionnent des deux côtés; cela, fera deux cents vingt-huit mille deux cents arpens de Paris, ou cent quatrewingt-treize mille deux cents sept acres d'Angleterre. Les rivières occupent probablement un plus grand espace. En supposant donc que le nombre d'acres soit de cent trente-un millions, et en accordant les sept cents vingt-deux mille deux cents

quatre-vingt-treize pour toutes ces déductions, peut-être ne serons-nous pas fort éloignés de la vérité; parce qu'on dois se rappeler que les bruyères, les landes, les forêts, les communes et les bois sont compris dans le calcul i

| Total<br>Déduction. | 131,722 293<br>722,293 | 42 4 | r. d. | 10/2 tourn.<br>555,9778,450<br>30,4864713 | f. 7 | 6 |
|---------------------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------|------|---|
|                     | 131,000,000            |      |       | 5,529,291,6 6                             |      |   |

La recherche, qui attire ensuite notre attention, et qui n'est pas sans intérêt, est la division de ce produit total, en le décomposant, et en mettant à part les principaux articles dont il est composé, tels que le bled, le seigle, les vignes, les bois, les terres de labour en général, les prairies et les pâturages. — c'est une chose beaucoup plus difficile; car les données, sur lesquelles il faut fonder son calcul, soft incertainés et contestées: lu decirvain (19) difeque les terres en culture contiennent l'el millions 96 milleappens un autre (2), 79 millions 490 mille; un troisième (3) 65 millions; un

quatrième

<sup>(1)</sup> Le niarechal de Vuubaff. Dube with 1 28

<sup>(2)</sup> Apologie our Fedit de Nantes. 1250 1 150

quatrième (1) estime les terres de labour à 40 millions; un autre (2) compte 60 millions d'arpens de grains d'hiver et de printems, et de jachères; un sixième (3), 18 "millions d'arpens de bled et de seigle, autant de grains de printems, et autant de jachères. Les auteurs de l'Encyclopédie estiment le grain, la culture et les jachères. à 50 millions d'arpens (4). Le marquis de · Mirabeau en compte 60 millions (5); et un auteur moderne (6) s'accorde avec lui, calculant sur la consommation des habitans. M. Dellay d'Agier , de l'assemblée constituante, estime les terres de labour à 72 millions (7). - Il est évident, par la différence de ces estimations, que lenra auteurs

<sup>(1)</sup> Dopont; de PFxp. et imp. des grains. Soissons, 1764, page 150:

part, in-8º. 1787, page 31.

<sup>(3)</sup> Recherches sur la houille d'engrais, tome II, page 3.

<sup>(4)</sup> Tome VI, page 533, édit. in-folio.
(5) Théorie de l'Impôt, page 143.

<sup>(6)</sup> Credit national, 1-89, pige 102.

<sup>(7)</sup> Balance du commerce, 1791, tome II, p. 220; Cet Ouvrage, en 2 vol. in-8°. et 1 in-4°. de cartes, se vend ches Huisson, Libraire à Paris. Prix, 12 l. br,

n'ont pas calculé sur les mêmes données. Il est connu, par plusieurs observations, et par diverses experiences, que la consoma mation ordinaire de grain des Français ést de trois septiers par personne des deux sexes } et de tout âge , l'ane dans l'autre. Or , en estimant les habitans à 25 millions ( et on ne sauroit les estimer à moins ), cela fait 75 millions de septiers, de 240 livres pesant de France chacun; on 342 millions 105. mille 263 boisseaux anglais, de 57 livrés pesant. Si donc de produit proportionnel. est de 18 boisseaux anglaispar acre, il y a consequemment 19 millions 5 mille 847 acres, mesure anglaise, occupées pour. produire cette quantité de grains. En estimant la sémence à deux boisseaux et demi par acre, il faut accorder de plus 3 millions 6 mille 325 acres; en tout, 22 millions 12 mille 172 acres. Mais il faut remarquer que , plusieurs habitans du royaume de France ne mangent que très peu de seigle et pasde froment. Dans une partie de la Normandie et de la Bretagne , ils vivent princi-. palement de bled-sarrasin. Dans le Limosin, la Marche, et dans une partie du Languedoc, ils mangent abondance de châ-

taignes; et, dans les provinces méridionales, le mais fait la principale nourriture. Ce seroit donc une erreur grossière de supposer que la quantité de terre ici marquée fût toute couverte de seigle on de bled. Il est néammoins très probable que ces deux productions, avec le mais, n'occupent pas une moindre étendue de terrein ; ce calcul feroît une espèce de balance entre le bledsarrasin, le millet, les pommes de terre, les châtaignes, etc., et cette portion de froment, de seigle et de mais, consommée par les bestiaux et les manufactures; mais cette supposition n'est fondée sur aucune donnée. Il se fait une exportation considérable de farine de bled aux Indes occidentales; mais il n'est pas possible d'y avoir égard dans cet endroit, parce que le royaume fait , d'un autre côté , de grandes importations. - Environ les deux tiers des terres de labour de France, selon les conjectures que j'ai faites en revisant le cours des récoltes, ont une rotation de trois ans ; savoir : un , jachères ; deux , bled ou seigle ; trois , grains du printems , ou une rotation dont le résultat est le mênie. L'autre tiers à un cours très-varié, dont il

n'est guere possible de tirer des conséquences justes. Dans quelques cantons, le cours est de deux ans; mais dans le plus grand nombre il est de plus de trois, c'est-à-dire, que l'on sème plus de trois ans différens objets, sans laisser les terres en jachères. Della, on peut sarement conclument en el es terres de labour du royaume sont plutôt au-dessus qu'au-dessous de trois fois 22 millions d'acres, on que le tout est de plus de 66 millions. Je croirois qu'il ne sauroit être de moins de 70. Les jachères montent à 15 ou 16 millions.

# Vignes.

Quoique les aides et les octrois soient de que que utilité pour calculer la consommation et l'exportation du vin, il est néanmoins bien difficile de faire une estimation exacté de la quantité des vienobles du royanne. On peut juger de cette difficulté, en considerant la différence de relation des écrivains français. M. le Thrône (i), qui paroit, en général, bien instruit, leur donne

<sup>(1)</sup> De l' iministration Previnciale de l'impôt qui 148°. deux tomes, 1786, tome I, p. g. 293.

nne étendue d'un million 600 mille arpens; c'est l'estimation de M. de Mirabeau (1); mais un autre écrivain, qui a paru un an après, en fait monter le nombre d'arpens à 18 millions (2) (il est cependant vrai qu'il part de données bien vagues ). - M. Lavoisierest nie leur produit à 800,000,000 de livres (3). - Les économistes de l'Encyclepídie en évaluent le produit annuel à 500,000,000 de liv. (4). Ce calcul, aux taux d'un produit proportionnel de 175 liv. par. acre (voyez le Chap: des Vignes), fait 2 millions 857 mille 142 acres. En déduisant de cette somme de 500 millions de livres celle de 40,000,000, qui est à-peu-près . l'exportation des vins et des eaux-de-vie, il restera 460,000,000 de livres pour la consommation de la France. - Un sou par jour , pour vingt-cinq millions d'ames , fait 456,250,000 livres; mais je në puis concevoir que ce soit une donnée juste, tant la

<sup>(1)</sup> Théorie de l'impôt, page 126.,

<sup>(2)</sup> Crédit National , in-89. 1789 , page 106.

<sup>(3)</sup> Résultats d'un ouvrage remis au comité de l'imposition, in-8°. 1791, page 35.

<sup>(4)</sup> Article grains.

basse classe de la société est panyre en France? Cependant on trouvera que l'auteur du Crédit national a commis une erreur grossière, si l'on considère que 13 millions d'arpens de Pais, qui est son calcul . donnant un produit dans la proportion de 175 livres par acre anglais, font environ 3.000,000,000 de liv., c'est-à-lire, presqu'autant que tout le produit des terres de France, selon plusieurs écrivains. Je no puis néanmoins être d'accord sur le calcul d'un sou par jour pour la consommation du royaume, comme je viens de l'observer; le nombre d'habitans, qui boivent du vin de leur cru, ou à qui leurs maîtres en donment (circonstances qui n'admettent pas de, l'économie, qui a toujours lieu quand on l'achète) me fait croire que cette estimation est au-dessons du pair ; car il faut faire attention qu'un son par jour n'est qu'un s'ene de cette quantité de vin , représentée par un sou dans les marchés, mais qui souvent n'est ni vendue ni achetée.

J'ai vn des laboureurs dans le Languedre, qui buvoient chacun trois bonteilles de bon vin par Jour; et j'ai remarqué qu'il y avoit parmi les pauvres de tout le royaume une

apparence de consomnation assez règulière de vin ou de cidre; on n'avoit recours à l'eau qu'en cas d'un manque de récolte. Si, en calculant la consommation à deix sous par jour , j'entendojs qu'il se dépense autant d'argent de cette manière, cette idée seroit absurde et extravagante; mais, dansce casci, il ne se fait aucune depense dans toutes les provinces au vin ; il s'en consomme une immense quantité, qui n'est ni vendue ni achetée, - et qui, dans les années abondantes, n'est d'aucune valeur : l'argent n'est, dans l'estimation que je fais, qu'une mesure de la quantité. Le prix considéré, la consommation de 4 sous 6 deniers par tête à Paris est vingt fois plus considérable que 2 sons pour tout le royaume. Si le lecteur ne réfléchit pas beaucoup, en combinant cette estimation, il la trouvera sans doute trop liante; mais, prise comme un calcul de paiement réel en argent, elle n'approcheroit probablement pas d'un sou, car le territoire produit autant de vin qui est donné, que de vin qui estacheté ; c'est comme cette consommation de bois, que les parvres de tous les pays font en le volant. Quand il est question de l'étendue de terres

qu'occupent les vignes, qu'importe que le vin soit acheté, donné ou volé? - Tout considéré ; j'estime que les vignobles de France contiennent cinq millions d'acres ; dans ce-cas, leur produit est de 875,000.000 de livres, et la consommation des habitans an-dessous de 2 sous par tête. - La consommation de Paris, selon les entrées, montoit. à 36,000,000 de livres (Vovez les résultats d'un ouvrage de M. Lavoisier, 1791, page 43), ou à près de 4 sous par tête par jour ; mais ce n'étoit pas-là le tout, comme on peut bien se l'imaginer , car cette estimation n'accorde rien pour le vin passé en contrebande, qui alloit probablement à un Initième de plus, et qui, conséquemment. la fait monter à près de 4 sous 6 doniers. par tête.

### Bois.

Il y a une aussi grande différence dans le calcul de l'étendue des bois, que dans celui de l'étendue des vignobles. Le marquis de Mirabeau l'estime à 30 millions d'arpens (1); un autre écrivain est du

<sup>(1)</sup> Theorie de l'impôt, page 124.

même avis (1); mais un troisième ne la fait monter qu'à 6 millions (2); un quatrième soutient qu'elle est de 8 millions (3). -Aucun de ces écrivains ne donne la moindre raison pour son opinion; ce ne sont donc que de simples conjectures. Il y a deux méthodes, par le moyen desquelles ou peut s'approcher de la vérité : 10. par les cartes de Cassini; 2º. par la consommation des habitans. - En examinant les cartes, je mesurai, aussi exactement que possible, laproportion de l'espace couvert par des bois dans chaque carte; et après plusieurs expériences sur cent quarante d'alles, je trouvai le résultat suivant : - mais il est nécessaire de prévenir que je supposeque chaque carte contient un million d'arpens ou d'acres, non pas parce que c'est là exactement le nombre d'arriens qu'elles contiennent, mais uniquement pour être en état de calculer sur ce total la proportion du tout. La première des colonnes suivantes

<sup>(1)</sup> Plan d'administration des Finances, par M. Malpart, page 36.

<sup>(2) ·</sup> Crédit national , page 110.

<sup>(3)</sup> M. Dellay d'Agier, à l'Assemblée nationale.

comprend le nombre de cartes; la seconde la proportion de la surface converte de bois; et la troisième, le noubre d'acres de bois, en supposant que chaque carte représente un million d'arpens de pays. Exemple de la première ligne : il y a trois cartes dans lesquelles la moitié du contenu est bois i donc si ces cartes contiement chacure un million d'arpens, il y aura i million 500 mille arrens de bois.

|        | ARPENS.                  |       | ARPINS.                  |       | ARRENS                     |
|--------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|----------------------------|
| 3 1    | - 1,500,000<br>5,333.000 | 67    | 750,000                  | .6    | 8 0.00<br>375.00           |
| 13 1   | 2,6:0,000<br>2,6:0,000   | 14 to | 7.19,000<br>154 000      | 16 50 | 116,00<br>\$10,00<br>33,00 |
| . 9 3. | 1,285,000                | 2 1   | 14,000                   |       |                            |
| 60     | 14:13 giobo              | - 69  | 4,305,000<br>14,13 j.000 | 37    | 2,118,00<br>18, ity 90     |
| -2.1   | .74                      | 193   | 18,139,000               | -     | 20,557,00                  |

D'off Il paroli que la quantité de bois, sans compter les fractions, peut être estinée a fin septième du royatume ; et comme Ilcantient 31 millions 722 mille 295 acres, l'étendue des bois est de 18 millions 817 mille 470 acres. On peut observer, sur ce resultat qu'il a'y a de marquessur les cartes que les bois d'une grande étendue; ou au moine, si los autres y sont marques, ils n'ont, pas assez d'étendue pour entrer dans cette estimation: de la il s'ensuit que reite méthode de calculer la quartité, est imparfaite; si les cartes sont tant soit peu exactés, nous sommes assurés que ce calent lest au-dessains de la réalité. — La seconde méthode d'estimation est la consommation des habitans a j'ai pris des notes là-dessus dans différentes parties du royaume, et êtles seront d'un grand secours pour ce calcul.

| QEANTITE PAR AN.                                                                                      | Prix.     | Corde de Paris, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| A Liancourt , la plus pauvre fa-                                                                      | . fo lis. |                 |
| A Orchamps, dandune petite au-<br>berge; vingt-cinq-charges<br>A Auxonne, ditto, au feu               | 200 .     | 7 1             |
| A Dijou, une pauvre famille, sing<br>pre-fils et demie de quatre pieds                                | 80.       | 37              |
| A Dijon', ringt-quatre pulle ames,<br>quarante millo meuls; er qui                                    | 71        | 2 1             |
| die, par familie de six personnes,                                                                    | 130       | 4507            |
| A Riom , une pativie famillé<br>A Clermont , ditto , dix cordes<br>Tour-d'Aignes , la plus pantre fa- | (0        | 2 /2            |
| mille , soïxante quintanx                                                                             | 90 -      | 27.             |

<sup>(1)</sup> Outre le charbon de bois,

188 Il est à propos d'examiner ici la consommation de Paris , depuis 1731 jusqu'en 1740. La quantité de bois qui a payé les droits aux barrières, est, taux moyen cordes (1), 192 mille 352. En 1748, rozes, 350 mille. - En 1770 552 mille. - En 1778, 630 mille (2). Je me suis procuré les notes suivante dans les bureaux. 1785 ..... 59a, 31 x 1786 ..... Coa 314 ..... 584 ca Taux proportion et des ein derni ves afinees. 612,031 Cha bon de bois. En 17%, voies de seize boisseaux chacage, (bu cinq boisseaux anglat ) to the second of the 700 100 Top Bearing with the second second 1789..... Qui sont egaux à cordes de bois....... 33,107 Taux proportionnel du bois et du chaghon-, 650,198

<sup>(1)</sup> Do la Lande , des Canaux de navigation , page 373.

<sup>(2)</sup> Recherches sur la houffle d'engrais, par M. de Laille-Vault, in-12. 1783, tome II, page 21.

M. Necker nous dit que Paris contient 660 mille habitans; en supposant qu'ils fassent 66 mille familles , la consommation sera d'environ dix cordes par famille. La consommation de bois, sculement de Dijon, de dix mouls, de soixante quatre pieds cubes, est de six cent quarante pieds, ou quatre cordes et demie de l'aris. La consommation de bois et de charbon de bois ded'aris, à cent quarante pieds cubes, est de quatorze cents pieds. La différence entre ees deux villes n'est pas plus grande qu'on ne doit s'y attendre, si l'on considère les manufactures de Paris, le grand nombre de ses hôtels, et que c'est le centre de toutes les richesses et du luxe. Nous devons d'ailleurs supposer que les 5 millions 700 mille 270 individus , giri vivent dans toutes les villes de France (selon le résultat d'un dernier demoinbrement ) , forment ; sans compter Paris, no million de familles ; et nous ponyous leur accorder, scion le registre de Dijon, y compris le charbon de bois, cinq cordes à chacune, Au reste de la population de France , savoir s à 4 millions de familles, quatre cordes par famille

pour 300 mille familles; et deux cordes et demie aux autres 3 millions 700 mille.

| The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Paris , w dis corden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 660,000 C  |
| Autres Villes , a cinq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000,000  |
| Trols cents mille fami les provinciales, à quatre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,200,000  |
| Trois millions sept cents mille ditto, a deux 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,210,600 |
| The second of th | -          |

Ce qui, au prix proportioniet de 361. Init 499, 360, 620 L'Ol Nous devons ensuite nous inistroire du produtit des bois du royaume. En voici les

| W-PAMERATE             | AN MILES | PRODUIT | PRODUIT<br>pag acre anglais |
|------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| Senar                  |          | 24 liv. | o 16 8                      |
| Normandiez Contouniers |          | 22 20 4 | 0 11 0                      |
| Marenik.               | 20 -     | 12      | 0 10 6                      |
| Besauces               | 2.5      | 3 8     | 0 8 9                       |
| Taux proportionnel     | A . 30   | 3 1     | 6 2 6                       |

(4) M. Lavhisier estime le produit de tous less bois de la France à 120,000,000 de livres. Révultats d'un vieragés 1791, page 35. J'approchérots probablement plus de la vérité, en disant que la consom-

On doit observer que les notes les marquées doivour être regardées comme le produit net; ou la reute; et que conséquement le produit prut est plus considérable, parce qu'il y a plusseurs dépenses à déduire; ilva au moins à 16 l' par acres. Dans les calcules fondés sur ce produit; il n'y a due moi différence sur l'âge du bois; si on le coupe à vingtans, c'ela fora 320 tivres par care, c'est à dire, vingt fois seize; si c'est à ceit aus, c'est 1600 livres, et ainsi du reste.

Selzellvres étant le produit animel, cela donnera 20 inillions '833 millio 361 'acrès pour le total de la France. — Il y a cependant la dessus quelques observations afaire, fou l'on tireroit de fanses conséqueres. — Si l'on objecte qu'il se trouve plusieurs firmilles, si pauvres qu'elles sont dans l'impossibilité de dépenser 60 ou 75 fferves pour du bois, j'en conviendrai ; mais it y'en' a béquevuy qui en brêteir, quoique pentette élles n'en achèrent pas ; elles le volent,

nation des natulactives soules nouve à cette somme, que fui et la faint cette estimation de la cotalita. L'inipossibilité que som calculactivari, parolira par la 
consommation de l'acis soul, qui aclon lui, monta 
pariglé, co clivres

ainsi qu'en Angletorre, comme on me l'a généralement raconté : or cette naéthode de l'acquérir ne change rien à notre calcul. puisque le bois est aussi évidemment produit que s'il étoit tout vendn. Je suiscependant d'avis qu'il y à des familles trop panvres, et trop mal situées pour pouvoir, par aucun moyen, se procurer une pareille consommation. Mais d'un autre côté, si nous faisons entrer dans notre calcul, comme cela doit être, les vastes forges de fer, si nombreuses dans la Franche Comté, le Limosin , la Lorraine et d'autres provinces , et les fonderies considérables, les verreries. les salines (1), et antres marufactures, qui consonument des quantités dumences de hois nous serons convaircus que ce déficit est amplement compensé, sans oublier la consommation qui se fait en bâtimeirs et en vaisseaux (2).

Acres

<sup>(2)</sup> Crédit National, page 103

| 70 . 7   |  |
|----------|--|
| Produit. |  |

193

| Proportion des deux                | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠. | 24,5 7,285 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| Acres, selon la consommation.      |   |   |   |   |   |   |    |            |
| Acres, sclon les carres de Cassini |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                    |   |   |   |   |   |   |    |            |

Le marquis de Mirabeau ne nous informe pas de la donnée sur laquelle il calcule la quantité à 30 millions; mais comme il est probable qu'il à eu d'autres bases que celles sur lesquelles je me suis fondé, les dex résultats peuvent se fortifier l'un par Pautre.

#### Récapitulation.

| Terres de l    | abour    |      |      | ٠   | ٠   |       |     | ٠  | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   |     | 70,000,000 |
|----------------|----------|------|------|-----|-----|-------|-----|----|------|----|-----|-----|-----|------------|
| Vignes         |          |      |      |     | ٠   |       |     |    |      |    | ٠   |     |     | 5,000 000  |
| Bois           |          |      |      |     |     | :     | ٠.  | ٠  | •    | ٠  |     | •   | •   | 24,57,285  |
|                |          |      |      |     |     |       |     |    |      |    |     |     | _   | 99 537,285 |
| Il reste, pour | r les pr | ıìr  | ins, | le  | sp  | ăt 1: | res | pe | rit  | in | r.e | n'  | es, |            |
| les landes     | qui n    | e p  | rod  | aí: | en. | it p  | ds  | de | 1    | oi | s   | , : | les |            |
| grands ch      | emins    | , Îr | 4 T  | ivi | èn  | P 2 . | le  | ٠. | Š: n | n  | ٠.  |     | te. | 32.185.008 |

Un auteur moderne a estimé les prairies à 15 millions d'arpens, c'està-dire, à un quart de son estimation des terres de quart de son estimation des terres de j'ai prises dans tout le révaume, qu'elles montent à un tiers de cette quantité. Les

Tome III.

bestiaux, surde vastes étendues de terres labourables, sont nourris, sans prairies, avec du trèffe et de la luzerne, etc. Il se trouve des provinces, où il n'y en a pas, excepté sur le bord des rivières, et leur largeur dans ces endroits n'est pas considérable. La charrue va jusqu'aux eaux de la Marne, et le long de la Loire il se trouve fort peu de prairies, souvent même il n'y en a pas. On voit sur les rives de la Seine des collines de craie, couvertes de bois, ou des plaines graveleuses mises en labour; beaucoup de labour le long de la Garonne, et des vignes et des rochers sur le Rhône. La Saône est environnée de vastes prairies ; mais on les trouve plus généralement près des petites rivières que des grandes, et elles sont peu considérables en comparaison de la quantité de terres de labour. Le même anteur remarque que les vignobles paroissent à tout le monde occuper plus de terrein que les prairies; conséquemment elles ne montent pas à 5 millions d'acres, estace occupé par les vignes. Nous avons trouvé que le produit brut du royaume, par une autre metinode de calculer, alloit à 5,240,000,000 de livres. Les details dans

lesquels je viens d'entrer donnent le résultat suivant :

| 87                                                                                                        | A C R R S<br>d'Angletetre                                                               | ARGENT<br>de France.                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terres de labour<br>Vignes<br>Vignes<br>Prairies, richespàturages<br>Luzerne, etc.<br>Patures et bruyères | 70 000,000 à 40 l. 5,000,000 — 175 24,000,000 — 160 4,000,000 — 100 24,000,000 (1) — 16 | 2,800,cp0,bol.<br>875,000,000<br>381,000,000<br>401,000,000<br>000,000,000<br>230,000,000 |

De là il est évident que le dernier calcul, qui est fait sur des données différentes de celles de l'autre, est un calcul modéré. Il en approche cependant autant qu'on devroit s'y attendre, en prenant des bases si différentes. Les vignes, les prairies, et la luzerne, sont ici les seuls objets qui ont éprouvé quelque amélioration; et il seroit heureux pour la France qu'ellesoccupassent un terrein proportionné à leur valeur. Lé

<sup>(1)</sup> M. Roland de la Platière un'a informé, à Lyon, qu'en général les terres incultes ou les brayères se vendent le tiers du prix des bois; si leur produit étoit propéritonné, il seroît de 5 on 6 livres par ecre ; mais dans l'estimation actuelle a fes patries y sout coinprises.

produit des terres de labour est sans donte beaucoup au-dessous de çe qu'il pourroit être. Le produit des terres labourables, en Angleterre, peut être évalué, sans s'écarter de la vérité, à 50 schelings par acre, ou 15 schelings de plus que celles de France ; ce qui fait, dans 70 millions . d'acres, une différence de 52,500,000 liv. sterlings; ou , argent de France, 1 milliar 260,000,000; et personne ne devroit regarder cela comme le dernier degré d'amélioration, puisque ce calcul comprend toutes les terres de labour d'Angleterre , dont il y a de vastes étendues fort mal cultivées. Par un calcul fait avec beaucoup d'attention. les terres de labour de ce dernier royaume. à 15 schelings par acre de rente, bien gérées, rapportent un produit proportionnel de 3 liv. 14 s. 7 den. sterlings par acre, ce qui est beaucoup plus du double du produit de la France. Vingtsept millions d'acres de patures et de bruyères, à 10 livres l'une dans l'antre (estimation plutôt trop haute que trop basse ), offrent un vaste champ à de grandes améliorations. Il y en a très-peu, qui ne soient pas susceptibles d'être cultivées; or

si l'on cultivoit dix millions de ces acres . ce qui est très-possible, de manière à ce qu'ils rapportassent seulement 48 liv. par acre, les 480,000,000, qui en seroient le produit, fourniroient de vastes ressources au royaume. Les écrivains français varient beaucoup sur la question du produit brut de la France. Le marquis de Casaux l'estime à 2,000,400,000 livres (1). Un autre écrivain moderne, à 5,015,500,000 l. (2). Un autre dit (3) qu'il est de 1,780,330,000 livres. M. de Tolozan le porte à un milliar 826,000,000 de livres (4); et M. Dellay d'Agier, de l'Assemblée nationale, à un milliar 449,200,000 livres (5). - Ces calculs n'étant fondés sur aucunes données , qui puissent les autoriser, n'ont d'autre mé-

<sup>(1)</sup> Questions d examiner, avant l'assemblés des états-généraux, page 36, 1788.

<sup>(2)</sup> Apologie sur l'Edit de Nantes.

<sup>(3)</sup> La Subvention territoriale en nature, par M. Garnier de Saint-Julien, 1789, in 8° p. 24.

<sup>(4)</sup> Mémoire sur le commerce de la France, in 4...

<sup>(5)</sup> Balance du commerce, 1791, tome II, page 220.

rite que celui de la conjecture, et d'approcher ainsi plus ou moins de la vérité; ce ne sont que des hypothèses. - Il est plus aisé de calculer le produit de la France que ses revenus, par la raison des diverses méthodes de louer ou d'administrer les terres. Nous ne serons cependant pas bien éloignés de la vérité, en estimant la rente des terres de labour et de la luzerne à 18 livres 14 sols, ce qui est la proportion de mes notes sur ce sujet ; celle des bois, à 14 livres 8 sols; celle des vignes, à huit et demi pour cent sur un achat de 1080 liv.; celle des prairies, à la moitié du produit, ou. 50 liv. ; et les pâtures et les bruyêres à 2 livres; ce qui n'est probablement pas trop bas, puisque, dans une infinité de pays, on les donne par-dessus le marché des terres qui les avoisinent; dans lequel cas, quoique leur produit soit d'une grande importance pour le tenancier, elles ne rapportent rien au propriétaire.

| Récapitulation.                                                         |                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Terres de labons<br>(† lazerne<br>Bois<br>Vinnes<br>rairies<br>Brygeres | 75,000,000<br>24,000,000<br>3,000,000<br>4,000,000<br>23,000,000 | RENTE - PATACE.  à 18 <sup>th</sup> 14 <sup>th</sup> - 14 <sup>th</sup> - 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | T o T A.L.  1.402, 00,000  3.6 30 1,000  46 000,000  45 007 000  2, 150,000,000 |  |  |  |  |  |  |

Quoique le produit des terres d'Angleterre soit beaucoup plus considérable que celui des terres de France, cependant, sur la totalité, la rente du propriétaire est moindre; c'est à cause des signes, qui font près d'un cinquième des revenus de la France. — Si par produit uet on entend le revenu, ets il on ientend pas cela, je ne asis sûrement pas ce que l'on peut entendre, on trouve des estimations du revenu dans plusieurs écrivains. Selon M. de Forbonais (1), il est de 800 millions; ce qui est éloigné, au noins des deux fiers, de la vérité. Un autre (2) l'estime

<sup>(1)</sup> Prospectus sur les Finances, 1789, page 11.
(2) Crédit National, 1789, page 135.

à un milliar 794 millions. Un troisième se trompe assez grossièrement, pour ne le porter qu'à 23 millions (1); un quatrième (2), dit qu'on suppose qu'il passe un milliar. M. de Calonne (3), après plusieurs comparaisons, le porte à 1 milliar 500 millions. Mais que doit-on penser des connoissances politiques des parlemens du royaume, qui déclarèrent que 600 millions d'impôts étoient plus que les deux tiers, et faisoient même les trois quarts de la totalité du revenu territorial de France (4)? - Par ces expressions, ils ont dù entendre le produit brut du sol; c'est pourquoi ils étoient éloignés de cinq sixièmes de la vérité. \*

<sup>(1)</sup> Essal de Patullo, sur la culture du Bengale. Un autre ouvrage du même auteur: Essal sur l'amélioration des terres, in-12, 1758, fort cité par los écrivains français.

<sup>(2)</sup> Réflexions sur une question d'économie politique, par M. Varenue de Femille, in-8º. 1790, page 24.

<sup>(3)</sup> Requete an roi : in-8°. 1786 , page, 155.

<sup>(4)</sup> Anotés du Parlement de Grenoble, du 21 aous 1987, du parlement de Toulouse, du 27 et du parlement de Besarçon, du 30.

### CHAPITRE XVII.

DE LA POPULATION DE LA FRANCE.

COMME le sujet de la population est beaucoup mieux traité, en faisant des recherches sur l'industrie , l'agriculture , la division des propriétés territoriales, etc., je me contenterai d'offrir au lecteur quelques faits , recueillis en France avec soin, qui sont des données fort utiles pour des arithméticiens politiques. M. l'abbé d'Expilly, dans son Dictionnaire de la France, estime le nonibre d'habitans de cet empire, à 21 millions. Le marquis de Mirabeau (1) fait monter le dénombrement du royaume en 1755, à 18 millions 197 mille. Dans la Normandie un million 665 mille 200; et dans la Bretagne, 847 mille 500. M. de Buffon; dans son Histoire Naturelle, porte la population du royaume à 22 millions 672 mille 77.

<sup>(1)</sup> L'Ami des Hommes, 1760, cinquième édit. tome IV, page 184.

M. Messance , dans ses Recherches sur la Population , in - 4º. 1766 , donne des détails , d'où il conclut que , dans plusieurs villes d'Auvergne, les naissances sont au nombre d'habitans comme 1 à 24 1 10 10; les mariages, annuellement comme 1 à 114 habitarts; et les familles, l'une dans l'autre , composées de 5 1 1 on que 24 familles contiennent 124 habitans. Dans différentes villes du Lyonneis, les naissances sont aux habitans . comme 1 à 23 1; les mariages par an , 1 sur 111 personnes . ete les familles composées de 4 1 56 (1); 80 familles contiennent 381 habitans. Dans phisieurs villes de Normandie ; les naissances sont aux habitans, comme 1 à 27 1 ; les mariages par an , r sur 114 personnes; les familles sont composées de 3 1 1 1 1 20; 20 représentent 76 habitans. Dans la ville de Lyon, les familles sont composées de 5 1 60; 60 représentent 316 habitans : et il s'en trouve peu dan cette

<sup>(1)</sup> Le comité de mendicité assure que chaque famille de Francé est composée de cinq personnes, parce qu'elles ont chacune trois enfans. Cinquième rapport, page 34.

ville où il y ait plus de 24 personnes. Dans la ville de Rouen, les familles sont composées de 6 personnes 1; et il y a 6 personnes ! i par maison. A Lyon , il meurt tous, les ans une personne sur 35 1. A. Rouen , 1 sur 27 1. Terme moyen de la vie dans quelques paroisses de la généralité de Lyon, 25 ans ; ditto , dans la généralité de Rouen ; 25 ans, 10 mois. A' Paris, il y a annuellement une personne qui meurt sur 30; une famille est composée de 8 personnes, et chaque maison encontient 24 1. En comparant le nombre des naissances de Paris par mois, pendant quarante ans, il a découvert que les mois, où les femmes concevoient davantage, étoient mai , juin , juillet et soût ; et que la mortalité fut, pendant quarante ans, comme il suit :

| 'M o't s,          |   |   |    |    |   |   |    |   |   | MORTS. |    |    |   |   |   |   |     |       |      |   |
|--------------------|---|---|----|----|---|---|----|---|---|--------|----|----|---|---|---|---|-----|-------|------|---|
| Mars               |   |   |    |    |   |   |    |   | , |        | ·  |    |   |   | , |   |     | 77,8  | 02   |   |
| Avril              |   |   |    |    |   |   |    |   |   |        |    |    |   |   |   |   |     | 68    |      |   |
| Mais<br>Janvier    | 1 | : | :  | :  | : | : | :  | ÷ | : | :      | ÷  | :  | : | : | 1 | ÷ | 1   | 50,1  | 66   | 1 |
| Février            |   |   |    | ٠. |   |   |    |   |   |        |    | \$ |   |   |   |   |     | 56,7  | - 68 |   |
| Décembre.          | ٤ | ٠ | ٠. | ٠. | ٠ | • |    | ٠ |   | :      | ٠  | ٠  | • | ٠ |   | ÷ |     | 50,9  |      |   |
| Juin               |   | ٠ | ٠  |    | ٠ | • |    | • | ٠ | ٠      | ė, | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1   | 68 2  |      |   |
| Juillet<br>Octobre | : | ċ | ÷  | ÷  | : | : | ٠. | ÷ | 1 | ď      | 1  | :  | : | : | 3 | 3 | 1   | 4.8   | 7    |   |
| Septembre          | ٠ |   |    |    | ٠ |   | ٠  |   |   |        |    |    |   | 4 | ٠ |   |     | 54.3. | 39   |   |
| Novembre           | ٠ |   | ٠  | ٠. | ٠ | : | ٠  | • |   | ٠      | ٠  | ٠  | ÷ | ٠ | • |   |     | ,0    |      |   |
| Août               | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | •  | ٠ | ٠ | ٠      | ٠  | ٠  | ŧ | ٠ | ٠ | • | ۱ : | 2,4   | 79   |   |

Il paroîtroit, par ce tableau, que le soleil a autant d'influence sur la santé des hommes que sur la végétation. Quel dommes que nous n'ayons pas de semblables tableaux de villes dans toutes les différentes latitudes et circonstances de la terre!

- A Clermont-Ferrand , if meurt annuellement une personne sur 38. - A Carcassonne, une sur 22 1 -- A Valence, une sur 24 1. - A Vitry-le-Français, une sur 23 1. - A Elbeuf, une sur 29 1. - A Louviers, une sur 31 1. - A Honflenr, une sur 24. -A Vernon, unc. sur 25. - A Gisors. une sur 29 - A Pont-Audemer, une sur 33. - A Neufchatel, une sur 24 1. - A Pont-L'Evêque , une sur 26. - Au Havre . une sur 35. D'après une comparaison , dans sept des principales provinces du royatune, la population a augmenté en 60 ans dans la proportion de 211 à 196, ou d'un treizième. Résultat général ; - La France avoit, en 1764, 23 millions 909 mille 400 habitans. M. Moheau (1) accorde aux provinces les mieux peuplées 17 cents

<sup>(1)</sup> Recherches sur la population de la France, in 8, 17780.

habitans par lieue carrée; et aux plus mauvaises, 500; terme moyen, 872; et à ce taux, il fait monter le total de la population de la France, à 23 millions 500 milleames, avec une augmentation d'un neuvième, dépuis 1688. L'Isle d'Oléron a une population de 2 mille 886 personnes par lieue, et celle de Rhé, de 4 mille 205. Il calcule aussi qu'il meurt une personne sur 36, tous les ans, et qu'il en naît une sur 26. M. Necker, dans son ouvrage de l'Administration des Finances de la France, a écrit les particularités suivantes, qu'il est également nécessaire que nous ayons présentes à la mémoire : - Les naissances, dans tout le royaume, par an, d'après les années 1776, 77, 78, 79 et 80, étoient de 963 mille 207; - Ce qui, étant multiplié par 25 1, selon sa proportion, donne 24 millions, 802 mille, 580 habitans à la France. Il fait mention de l'erreur grossière des économistes, qui estiment la population du royaume à 15 ou 16 millions d'habitans. - Une autorité plus moderne, mais qui ne paroît pas fort exacte, fait monter la population du royaume à 25 millions 500 mille, dont le clergé est supposé composer 80 mille, la noblesse, 110 mille, les

protestans, 3 millions, et les juifs, 30 mille (1). Le comité des impositions assure qu'en multipliant les naissances des villes de France par 30, cela donnera leur population avec assez d'exactitude : mais elle n'est pas si grande dans les campagnes (2). En multipliant, selon cette donnée de 30 . la population seroit de 28 mil in ns 806 mille 210. Mais, beaucoup après toutes cés autorités, l'Assemblée nationale a fait faire des recherches sur la population de l'empire, et elles ont donné une solution plus exacte qu'ancun des calculs précédens ; cela s'est pratique par le moyen des rôles des taxes, dans lesquels toutes les personnes, non sujettes à l'imposition, sout enregistrées dans ce que nous nommerions des duplicata; et comme les ordres pour faire ces rôles, sont positifs et explicites ; que d'ailleurs il n'en revient aucun avantage à ceux qui cachent leur nombre, mais qu'au contraire ils sont, dans bien des cas, favorisés en raison du nombre de leurs enfans, on peut conclure que ce sont les guides les plus sûrs pour diriger nos calculs. En voici les détails :

1 - 1

<sup>(1)</sup> Bibliothèque de l'Homme Public, par MM. Condorc: Peissonel et Chapelier, tome III. (2) Rap. dú comité d'imposit. sur les taxes, p. 27.

# ÉTAT CÉNÉRAL de la population du royaume de France.

|     | programme to the terms of | /                 |            | 1767.       |
|-----|---------------------------|-------------------|------------|-------------|
| N   | номя.                     | POPULATION<br>des | POPULATION | TOTAL       |
| N.  | des                       | VLLLES            | VILLAGES"  | de la       |
| 20  | DEPARTEMENS.              | Bouncs.           | CAMPAGNES. | COPULATION. |
| -   |                           |                   |            |             |
| ,   | Ain                       | 42,300            |            | 293,866     |
| 2   | Aisne                     | 86,800            | 3c5,253    | 392,053     |
| 3   | Allier                    | 42,800            | 203,280    | 246,080     |
| 4   | Alpes ( basses )          | 38,060            |            | 218,669     |
| 5   | Alpes (hantes)            | 29,500            | 151,833    | 181,233     |
| 6   | Ardèche                   | 24,600            | 185,533    | 210,133     |
| 7   | Ardennes                  | 62,100            |            | 175,360     |
| 8   | Arrièges                  | 31,400            |            | 170,666     |
| 9   | Aube                      | 40,100            |            | 197,355     |
| 10  | Ande                      | 48,400            |            | 251,520     |
| 12  | Aveiron                   | 46,500            |            | 296,635     |
| 12  | Bouches-du Rhone .: .     | 163,200           |            | 322,133     |
| 13  | Calvados                  | 105,350           |            | 435 200     |
| 14  | Cantal                    | 39,950            |            | . 277,335   |
| 15  |                           | 44,100            |            | 268,460     |
| 16  | Charente inférieure       | 89,128            | 279,300    | 368,426     |
| 17  | Cher                      | 47,900            |            | 276,266     |
|     | Corrèze                   | 32,750            | 221,692    |             |
| 119 | Corse                     |                   | 2/ 02      | 132.266     |
|     | Côtes d'Or                | 59,350            | 367,983    | 427,333     |
|     | Côtes-du-Nord             | 27,500            | 441,166    |             |
| 33  | Creuse                    | 22,800            |            | 267,093     |
|     | Dordogne                  | 51,900            |            | 405,333     |
|     | Doubs                     | . 36,500          |            | 224,000     |
| 25  | Drome                     | 29,900            | 194,100    | 224,000     |
|     | Eure                      | 76,600            | 323,409    | 400,000     |
|     | Eure et Loire             | 44,350            | 186,050    | 230,400     |
|     | Finisterre                | 63,000            |            | . 480,000   |
|     | Gard                      | 100,700           |            | 225,600     |
|     | Garonne (haute)           | 71,600            |            | 253,653     |
|     | Gers                      | 54,600            |            | 26,8800     |
| 32  | Gironde                   | 200,000           | 400,000    | 000,000     |
|     | TQTAL                     | 1,853,730         | 7,464,777  | 9,450,773   |
|     |                           |                   |            |             |

| Nuke 105.                                                                                         | NOMS  des                                                                                           | POPULATION<br>VILLES<br>BOURGS.                                                                    | POPU ATIO.  des VILLAGES CI des CAMPAGNES                                                        | TOTAL. de la                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 69 Satt<br>76 Satt<br>78 Sein<br>73 Sein<br>73 Sein<br>75 Sev<br>76 Sou<br>77 Tau<br>Var<br>- Vor | i-conte ine (hanje) ne (t Lore. to ine (increase as inferieure ne or Manie. te (t Oia rris (deux) p | 18, cc<br>6e,10c<br>.66,5cc<br>18,55;<br>52,3cc<br>106,9cc<br>56,3cc<br>91,6cc<br>40,9cc<br>34,9cc | 342,03,1<br>296,160<br>261,316<br>293,36c<br>214,100<br>157,033<br>294,533<br>274,56c<br>213,566 | 213,333<br>386, 33<br>223,466<br>263.466<br>226,133 |
| 81 Vo.<br>82 Vo.<br>83 You                                                                        | nne (haute)ges                                                                                      | 41,3cc<br>28,2cc                                                                                   | 232,900<br>140,032<br>291.800<br>300.566                                                         | 181,333                                             |

En estimant les acres à cent trente un a millions sept cents vingt deux mille deux pe cents quarte vingt qu'uze, on tronve que a ce nombre d'individon donne, à une a faction près, cinq acres par tête. Cette prépet ton feroit exactement cent trente un millions futi cents qui use mille trois cents i dixante dix acres. Si l'Angleterre étoit destentent peuplée, par repportrà sou ter-interier, die atroct, sur quarter six mille a Trans III.

lions neuf cents quinze mille neuf cents tvois acres, plus de neuf millions d'ames; et, pour que nos deux isles eussent une population proportionnée à celle de la France, il leur fandroit dix-neuf millions huit cents soixante-sept mille dix-sept habitans; au lien qu'elles n'en ont que quinze millions.

Ce détail donne lien à une observation , tres-curiense; il paroît par-la qu'il n'y a : pas un quart du royaume, qui habite dans les villes ; circonstance très-remarquable , . parce que , selon les observations ordinaires , qui sont sans doute fondées sur des ; faits, on a trouvé que dans les pays florissans la moitié des habitans résidoient dans ... les villes. Plusieurs écrivaius ont, je crois ; regardé cette proportion comme celle de-PAngleterre. La même probabilité a lien , par rapport à la Hollande et à la Lombardie, qui sont les plus tiohes pays de l'Enrope. Je suis englin à attribuer ce fait singulier, par rapport à la France, à ce munque de succes dans son agriculture, que Pai remarque dans presque toutes les parries du royanine; je penseque c'est aussi un des resultats de l'extrême division du sol en." petitisproprietes Il paroti également , par

ce détail que ses villes ne sont pas assez considerables, pour donner de la vigueur à l'industrie de la campagne, qui est encouragée en proportion des demandes des villes pour les productions de l'agriculture. Je n'aurois guère pu trouver de preuves plus certaines et moins équivoques de la instesse de mes remarques, sur la trop grande division des propriétés territoriales et des fermes : de ce royaume; et elle sert à démontrer que le progrès des améliorations nationales n'a pas été fort rapide en France. Il faut que ses inannfactures et son commerce aient fait moins de progrès qu'il n'étoit possible de se l'imaginer, pour ne pas avoir produit une plus grande proportion que celle d'un cinquième d'habitans dans les villes. Une industrie plus active auroit depuis long-tems purgé la campagne (pour me servir de l'expression de Sir James. Stuart) de ces bouches superflues, - je ne dis pas de ces bras ; car ces gens-là mangent plus qu'ils ne travaillent; et c'est leur manque d'occupation qui devroit les chasser dans les villes. Ce tableau curieux de la population fait mattre une autre obser-

0 2

vation; j'ai frequemment remarque dans mon journal que les grands chemins des environs de Paris sont déserts, en comparaison de ceux de Londres ; que cette différence est beaucoup plus grande que celle de la population, et que l'on s'apperçoit. d'un manque de commerce dans toutes les grandes routes du royanme, comme dans ... les environs de Paris. Or il faut remarquer que cette grande activité , que l'on rencontre par-tout sur les grands chemins d'Angleterre , provient du nombre , de la grandeur et des richesses de ses villes , plus que d'aucune autre circonstance. Ce n'est pas la campagne, mais les villes qui donnent cette circulation rapide d'un bout du royaume à l'autre ; et , quoiqu'au premier , abord la France paroisse avoir l'avantage sur ce point, néanmoins un examen plus sérieux du sujet ne sauroit admettre une pareille consequence. Dans la liste qui va suivre on trouvera certainement que l'avantage se trouve du côté de la colonne. anglaise. THE SEAT HER MINES OF STREET 

who were first the transfer to the

| Angleterre.                                                                              | France.                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Londres. Dublin. Edimbourg. Liverpool. Bristol. Newcastle. Hull. Manchester. Birningham. | Paris. Lyon. Bordeaux. Marseille. Nantes. Le Havre. La Rochelle, Rouen. Lille: |  |
| Norwich.<br>Corke.<br>Glasgow.<br>Bath.                                                  | Nîmes.<br>Saint-Malo.<br>Bayonne.<br>Versailles.                               |  |

La grande supériorité de Londres et de Dublin sur Paris et sur Lyon, rend toute. La comparaison ridicule. Je crois, sans exagération, que Londres seul est égal à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, comme il paroit par les rôles de la popupation, et par les richesses et le commerce de toutes ces villes. Mais quand-on rélléchit que les villes d'Angleterre, etc., ne sont que des portions d'une population de 16 millions d'ames seulement, tendis que celles de France sont des fractions de 26 millions, la comparaison fait voit, au

premier coup-d'œil, la grande supériorité d'activité d'un pays sur l'autre (1).

De tous les sujets d'économie politique, je n'en connois aucun qui ait donné lieu à tant d'erreurs que la population. Elle semble, depuis plusieurs siècles, avoir été regardée comme le seul signe certain de la prospérité nationale. Les politiques de ce teus-là, et la majorité des politiques actuels, oint été d'avis qu'il n'y avoit qu'à faire le dénombrement du peuple pour assurer le degré de prospérité d'un pays. Il y a vingt-deux ans que, dans mon voyage au Nord de l'Angleterre, 1769, je me suis mis en garde contre une pareille doctrine, et que

<sup>(1)</sup> Que doit-on plenser de ces politiques celèbres, les nobles de Dourdan, qui denaudent des carrées aux portes des villes, non pas comme une boinda méthode d'imposition, mais pour arrête, la trop grande population des villes, « qui n'a jamais leu que par l'abandon des campagnes » Cabire, page 20. Le coute de Mirabaau, dans sa Monarchie, Printisteme, a souvent recours à la même idée. — Il s'incupe groutémement, quant il dit que les hiptians de la brance étoient trois fois plus nombreux que ceux de l'Anglèterre, s'il a vontu dire par l'Angle terre, comme on doit le supposer, l'Écose et l'Iralude conjointement, tous la la gage dogs.

f'ai cu la présomption d'avancer, qu'il n'y a aucune nation riche ou puissante par le. seul moven d'une grande population ; A n'y a que les gens industrieux qui constituent la force d'un Empire ; j'ai répété cette assertion dans mon Arithmétique politique, en 1774; et dans la seconde partie. en 1779, sur d'autres calculs et combinai? sons. A-peu-près dans le même tems, un génie supérieur (Sir James Stuart) surpassa de beaucoup mes foibles efforts . et expliqua en maître les principes de la population. Long-tems après cette époque, d'autres écrivains ont paru , qui ont examiné le sujet dans son vrai point-de-vue; et aucun d'eux n'a égalé M. Herenschwandt, qui, dans son Économie Politique moderne , 1786 , et dans son Discours sur la division des terres (1), 1788, a pour ainsi dire épuisé le sujet. Je n'omettrai ce 3 pendant pas de faire mention du rapport du comité de mendicité à l'assemblée nationale. Le passage suivant fait le plus grand honneur à son discernement. « C'est ainsi que » malgré les assertions, sans cesse répétées

<sup>(1)</sup> Voyez particulièrement , pag. 48, 51, etc.

Population. » depuis vingt ans, de tous les écrivains politiques qui placent la prospérité d'un Empire dans sa plus grande population, o une population excessive , sans un grand travail et sans des productions abonantes, seroit au contraire une dévorante : surcharge pour un État; car il faudroit. alors que la même somme de travail fut abandonnée à une plus grande quantité de bras; il faudroit que cette excessive population partageat les bénéfices de celles p qui , sans elle , cut trouvé une subsistance suffisante; il fandroit enfin nécessairement que le prix de ce travail baissat par la plus grande concurrence des travailleurs, d'où il résulteroit une indis gence complette pour ceux qui ne trouweroient pas de travail, et une subsiss tance incomplette pour ceux mêmes aux-

o quels il ne seroit pas refusé (1) ». La France elle même fournit une preuve irréfragable de la vérité de ces opinions; car je suis parfaitement d'avis, par les observations que j'ai faites dans toutes les pro-

<sup>(1)</sup> Plan de travail du comité pour l'extinction, de l' mendicité , présente par M. de Liancourt ; in-6'. 1790 , page 6.

vinces du royaume, que sa population est si fort au-dessus de son industrie et de son travail, qu'elle seroit beaucoup plus puissante et infiniment plus florissante , si elle avoit cinq ou six millions d'habitans de moins. Sa trop grande population faiz qu'elle offre de toute part un spectacle. de misère, tout-à-fait incompatible avec le ". degré de prospérité nationale, auquel elle étoit susceptible de parvenir, même sous son ancienne fornie de gouvernement. Un vovageur, moins attentif que moi aux objets de cette nature, doit appercevoir à chaque pas des signes non équivoques de détresse. Il ne trouvera pas cela surprenant, quand il considérera les prix du travail et des subsistances, et la misère qu'occasionne à la basse classe du peuple une petite hausse dans le prix du bled ; misère qui ne manque jamais de s'accroître par la crainte qu'elle excite d'un manque total de subsistances. Les causes de cette grande population ne se trouvent surement pas dans la protection bénigne de l'ancien gouvernement , accordée aux basses classes de l'empire, car il les abandonnoit au contraire à la verge! des erdres privilégies. Il est cependant arms gares a live or good by

juste de dire qu'il n'y avoit rien dans les principes de l'ancien gouvernement, qui fût assez directement contraire à la population, pour en empêcher l'augmentations Plusieurs écrivains français nous ont souvent étourdi de leur croassement prophétique sur la désolation de ce royaume, avec à peu près autant de yérité que ce qui a fié dit sur le même sujet en Angleterre. M. Necher, dans un passage fort sensé, leur donne à tous une réponse décisive, qui pent s'appliquer à l'état de l'Angleterre comme à celui de la France ()). La grande . population de la France ne sauroit nonplus être attribuée au climat , car les ta. bleson des nais ances et des morts n'offrent rien de plus savorable dans ce pays que dans le noire. D'ailleurs , un climat beaucoup plus mauvais, tel que celui de la Hollande et de la Flandre , et d'une partie de l'Allemagne et de l'Italie, donne une plus grande population(2). Ellene poutnon

in-4°. Londres, peg. 320.

<sup>(</sup>a) Un écrivain italian, fort ingépieux, astime la population de la France à 1290 annes par lieue; et celle de l'Italie, à 1335. Fabbroni, Réfleisions sur l'Agraculture, page 343.

plus être attribuée à la prospérité extraordinaire de ses manufactures ; car les nôtres sont beaucoup plus considérables, en proportion du nombre d'habitans des deux

pays.

J'attribue cette grande population à la division des terres en petites propriétés, qui est portée en France à un point, dont il n'y a point d'exemple en Angleterre. Tout ce qui a la moindre apparence de subsistance engage les hommes à se marier. Un héritage de dix à douze acres, à diviser entre les enfans du propriétaire, est regardé comme un établissement permanent, et occasionne un mariage, dont les enfans meurent faute d'avoir assez de nourriture (1), ou retient les enfans à la maison, pour épuiser leurs parens, tandis qu'ils devroient être dans les villes. Dans

<sup>(1)</sup> M. Necker, dans la même section , citée cidessus, remarque que c'est le cas de la France; et observe avec justesse que , en parlant de la population d'un paveil pays où il se trouve une trop grande penportion d'enfans, un million d'ames ne signifie pas ta force ni le travail d'un million d'habitans , dans les pays autrement constitues

les pays , où il y a d'immenses quant tités de terres incultes, susceptibles d'un certain degré de fertilité, comme au pied des Pyrénées , appartenant à des communautés, qui ont envie de les vendre l'économie et l'industrie , animées du désir de se marier et de s'établir, fleurissent beaucoup. Dans ces pays il y a une augmentation de population, qui ressemble en quelque chose à celle de l'Amérique; et quand la terre est à bon compte, il ne s'y trouve que peu de détresse. Mais, comme dans de pareilles circonstances la population est rapide , le moindre échec qu'éprouvent les subsistances, est accompagné. d'un excès de misère ; il en est de même, lorsque les landes deviennent plus chères, ou qu'elles sont en grande partie vendues. ou qu'il y a des difficultés pour les acquérir, circonstances que j'ai souvent rencontrées dans ces montagnes. Du moment où il se présente quelque obstacle, la détresse de ces individus est proportionnée à l'activité et à la vigueur, qui avoient excité la population. Il est visible que , dans les cas que je viens de citer, il n'y a jamais de misère quand les manufactures et le commerce du

pays sont assez florissans, pour avoir besoin de ce surcroît de population de la campagne, à mesure qu'il paroît; car c'est-là précisément la balance des emplois, qui a lieu dans une société bien organisée la campagne engendrant des habitans pour suppléer aux demandes et à la consommation des villes, t des manufactures. La population augmentera peut-être avec trop de rapidité , dans tous les Empires .. pour cette consommation. L'Angleterre est à cet égard, par la prospérité sans égale de ses manufactures , dans une situation plus désirable qu'aucun autre pays de l'Europe; mais, en Angleterre même, la population, est quelquefois trop rapide, comme il est facile de le voir par l'augmentation dangereuse de la taxe des panvres dans les villages; car ses manufactures, étant en grande. partie employées pour une consommation étrangère, sont souvent exposées à de mauvais momens, à un manque de demandes, qui prive d'emplois nombre d'individus et les fait recourir à la paroisse pour obtenir des subsistances. Depuis la fin de la guerre d'Amérique, il n'est cependant rien arrivé. dans ce genre, et les sept années, qui

se' sont écotilées depuis cette période ; peuvent être décidément appelées les plus heureuses que l'Angleterre ait jamais vues. On m'a souvent dit en France, laisseriezvous les terres incultes, plutôt que de les voir cultiver par petites portions, de peur d'une trop grande population?—Non sûrement: j'en encouragerois au contraire la culture; mais je défendrois la division des petites fermes, qui est aussi nuisible à l'agriculture; qu'elle est certaine d'occasionner. la misère des habitans.

Les éloges universels, accordés à une grande subdivision, qui malheureusement sont parvenus jusques dans l'assemblée, nationale, proviennent sans doute d'un manque, d'examen des faits: parcourez les pays, où des propriétés sont extrêmement divisées; ét vois y trouverez (au moins c'est ce que fai généralement vu) beaucoup de détresse et de misère, et probablement une manvaise agriculture. Examinez, au contraire, ceux où cette subdivision n'a pas eu fleu, vous trouverez une agriculture béaucoup meilleure et infiniment moins de misère; et si vous voullez voir un canton qui eprouvât aussi peu de détresse que cela

étoit compatible avec le système politique de l'ancien gouvernement de France, il faudroit nécessairement que vous allassiez dans une province, où il n'y a pas du tout de petites propriétés; il faudroit que vous visitassiez les grandes fermes de la Beauce. de la Picardie , de la Normandie et de d'Arrois; et la vous ne trouveriez pas plus de population que celle qui est régulièrement employée, et régulièrement payée ; si , malgré cette règle , vous trouviez dans de pareilles provinces beaucoup de détresse, il y auroit vingt contre un à parier que ce seroit dans une paroisse, qui a des communes, qui tentent les pauvres à nourrir des bestiaux, - à avoir des propriétés, et conséquemment de la misère. Quand vous voudrez entreprendre ce voyage politique , terminez-le par l'Angleterre , et je vous ferai voir une race de paysans bien vetus bien nourris, bien abreuves de leur superflu , bien loges et à leur aise ; cependant ; parmi eux , il ne s'en trouve .. pas un sur mille qui ait des terres ou des Bestiaux. Quand vous aurez examiné tout dela , retournez à votre tribune , et prothez-y, si yous youlez; en faveur d'une

relativement à ce sujet, dont il est à-propos de faire mention ; ce sont l'encouragement donné au mariage, et l'idée d'importance attachée à attirer les étrangers. Ces prin-

cipe ne sont aucunement fondés dans un pays tel que la France. Le mal dominant du royaume, c'est de posséder un si grand nombre d'habitans, qu'il ne peut ni les employer, ni les nourrir : pourquoi doue cencourager le mariage? l'aut-il faire naître un plus grand nombre d'hommes , parce que vous en avez déjà plus que vous ne pouvez employer! Il y a dejà une si grande concurrence, pour la nourriture que vos concitovens meurent de faim , on . sont dans la misère; et vous voulez encourager la population, afin d'augmentercette concurrence Vous devriez employer une politique contraire. Vous devries neut-être mettre des entraves au mariage de ceux qui ne penvent pas démontrer qu'ils ont la perspective de maintenir les enfans,

qui en scront le résultat. Mais pourqueit encourager des mariages, qui sont sûrs could not be some marked went in diavoir

d'ayoir lien dans tous les cas où cela doit être?— Il n'y a aucun exemple de l'établissement d'un grand nombre d'emplois, qui n'ait occasionné un nombre proportionnel de mariages. Votre politique est donc au moins inutile, si elle n'est pas pernicieuse.

Il n'est pas plus sage de chercher à attirer les étrangers dans un royaume tel que la France. Tandis que vos paysans meurent de faim , faute d'emplois , il n'est pas raisonnable de vouloir importer des étrangers , qui ne serviroient qu'à en augmenter la concurrence, ainsi que le manque des choses de première nécessité, déjà insuffisante pour la population du royaume. Tels cependant doivent en être les effets, si les nouveaux venus sont des gens industrieux ; s'ils sont de la haute classe, leur émigration sera fort peu importante, et n'est pas un objet de saine politique; ila ne quitteront pas leur patrie, pour obtenir de l'emploi dans un autre pays, mais à cause d'une manvaise politique adoptée ches eux. De pareils exemples ne se trouvene pas dans le cours des événemens ordinaires. il faut , pour les produire , des persécution.

Tome III.

telles que celles d'un duc d'Albe, ou le révocation de l'édit de Nantes. L'humanité seule exige que tous les pays tendent les bras à de pareils fugitifs; et, en les recewant, ils peuvent en retirer des avantages considérables, comme cela arriva à l'Angleterre ; mais ces sortes d'émigrations ne sont pas celles auxquelles je fais allusion ; l'entends plutôt l'établissement de colonies, semblables à celles que le roi d'Espagne a établies dans la Sierra-Morena. Il importa de pauvres Allemands, en dépenpant des sommes immenses, et leur fournit tous les objets nécessaires pour établir de petites fermes dans ces déserts ; tandis que toutes les villes d'Espagne sont remplies de fainéans et de vagabonds, qui ne doivent leurs moyens d'existence qu'à des évêques on à des couvens. Supprimez graduellement cette charité aveugle, mère d'une infinité d'abus et de maux, et donnez en même-tems de pareilles occupations à vos propres pauvres ; par cette politique, vous n'aurez pas besoin d'étrangers, et yous. pourrez' établir dix familles espagnoles pour la dépense que vous occasionnera ... l'établissement d'une seule famille alle-

mande. On entend sauvent parfer d manque de population en Espagne et dans d'autres pays ; mais de pareilles idées ne sont, en général, que le résultat de l'ignorance , pursque tous les pays mal gouvernés sont ordinairement trop peuplés. L'Espagne, à cause de la beauté de son climat , l'est certainement beaucoup trop, malgré son manque apparent d'habitans ; car ; comme nous l'avons démontré ci-dessus, le pays qui contient plus : d'habitans qu'il ne peut en entretenir par l'industrie, où ils sont obligés de mourir de faim, ou de vivre des charités des autres, est évidemment trop peuplé (1); et l'Espagne est peut être le pays le mieux peuplé de l'Europe, en proportion de son industrie. Quand la grande maladie d'un ,

<sup>(1)</sup> Un auteur italien, avec qui j'ai eu le plaisir de converser à Turin, observe avec beaucoup de jussesse, a Quando la populazione è proporzionata ai pradotti della natura è dell'arte, è vantaggiosa ed una nezione, altrettanta è nociva una populazione soverchia ». L'abbata Visco, riposta al quesito proposta dalla reale acad. delle scienze, etc., in-5º, 1768, page 33.

Empire est de posséder un plus grand nombre d'habitans qu'il n'y a de sagesse dans ses institutions politiques pour les gouverner, le reinède n'est pas d'attirer des étrangers, — il se trouve beaucoup plus près.

Conson marron. Vingtannées de consommation à Paris, de Bœufs, de Veaux, de Mouton, et de Cochons, comme elles se trouvent dans les livres d'entrées.

| ANNETS. | Bavrs.   | VEAUX.   | Mouton's  | COCHONS  |
|---------|----------|----------|-----------|----------|
| 1767    | 68,763   | 106,579  | 358,577   | 37,899   |
| 1758    | 83,985   | 112 949  | 344,320   | 32,299   |
| 1769    | 66,185   | 111.608  | 333,916   | 36,186   |
| 1770    | 66 8:8   | 110,573  | 33 ,013   | 35.712   |
| 1771    | 65,364   | 107,498  | 314.124   | 30,753   |
| 1771    | 63:390   | 191,791  | 29 1,946  | 28.610   |
| 1772    | 65,324   | 99.749   | 3:9:157   | 29,391   |
| 1773    | 68.02.   | 103,247  | 309,573   | 30 032   |
| 1774    | 68,306   | 109,235  | 300.662   | 32,722   |
| 1775    | 71,2.8   | 102 201  | 328 505   | 37,740   |
| 1776    | 71,755   | 105,600  | 313,300   | 35,823   |
| 1777    | 73,606   | 107,202  | 3:8,868   | 36,204   |
| 1778    | 23,168   | 1 99,952 | 3:4,028   | 38,211   |
| 1779    | 71,488   | 104,825  | 308,643   | 41,419   |
| 1700.   | 70,484   | 99,533   | 317, 81 . | 41,205   |
| 1281    | 72,107   | 100,7.6  | 316,563   | 44.772   |
| 1782    | 71,012   | 98 478   | ,321,627  | .39,177  |
| 1703    | 72,08    | 100,112  | 327,034   | 39,624   |
| 1781    | 73,8.6 - | 94,727   | 332,628   | 28,697 . |
| 1786    | 73,088   | 89.575   | 328,699   | 39,572   |

Proportion par an. — Bœufs, 69.883; Veaux, 103,271; Joutons, 323,762; Cochons, 36,322. Ce sont les nombres pour lesquels on paye les droits; mais les commis de la donane estiment ce qui passe en contrebande à un sixième de ces nombres (1).

La consommation de la farince est de 1500 sacs par jour, pesant chacun 320 livres. Il faut neuf septiers de grain pour remplir quatre de ces sacs de farinc; c'est, donc 3375 septiers de grain par jour. Cela fait, par an, un million, 231 mille, 375 septiers; Lesarithméticiens politiques de France's accordent pour fixer la consommation de grain des habitans de tout le royaume à trois septiers par tête, l'une dans l'autre ; mais cela ne nous mêne pas à la connoissance de la, population de la capitale,

<sup>(4)</sup> Il paroitra, sans doute, étrange qu'une marchandise, telle que des heufs, puisse se passer en contrebande, et en si gand nombre mais il y a millo moyens de le faire; ou en a découveit un , et d'on suppose qu'il en existe encore plusieurs du même genre io na voit fair un souterrain; qui passoit sour le murs de la viile, et qui conduisoit dans lá cour d'un boucher dans Pris; ou y fit; pendant long-gouns, praeer des troupeaux entiers, avont qu'il fit découvert. Les commis des barrières étoient persuadés qu'il passsit un sixième des denrics en contrebande.

parce que l'immense consommation de viande, que l'on y fait, doit considérable ment diminuer cette proportion. On peut probablement l'évaluer à deux septiers, ce qui donnera; pour la population, 615 mille 937 individus. La population, selon le compte de M. Necker, étoit de 66c mille ames. Le dénombrement de 1790 ne la faisoit monter qu'à 550 mille 800; et i va bien des raisons de croire que la. révolution avoit causé cette diminution, au moins dans le nombre d'habitans de la capitale. Cette assertion est, outre cela, justifiée par la consommation, qui n'est aujourd'hui que de 1350 sacs de farine par jour , ou qui est réduite d'un dixième ; ce qui , en raison de deux septiers par tête ; donne une population de 554 mille 344; et comme ce total ne diffère que d'à-pen-près 2000 de celni du dénombrement, il prouve que deux septiers par tête est une estimation assez juste.

Quoique ce calcul ne s'accorde pas parfattement avec celui de M. Necker, il en approche néanmons, davantage que les calculs du docteur. Price, et de cet lubile arithméticien politique, M. Howlet.

Comme le dernier dénombrement de Paris montre que sa population étoit (en raison de sa consommation de grain,) de 615,937 indivious quand ses naissances alloient à 20,550, ce fait confirme le calcul général de toute la France, que les naissances des grandes villes peuvent se multiplier par trente, pour en connoître la population; car le nombre de naissances, ci-dessus mentionné, fait 616,500; ce qui approche tellement de la vérité, que la différence n'est pas digne d'attention. Le multiplicateur de M. Necker est absolument confirmé ; et le résultat qui donne à la France une population de 26 millions d'ames, a prouvé que le docteur Price, qui l'avoit estimée à 30 millions, a commis une erreur aussi grossière en plus, dans son estimation de la population de la France, que ' celle qu'il a commise en moins, au sujet de l'Angleterre, comme M. Hawlet le Ini a prouvé. Il semble que le sort de ce calchlateur ait été d'être réfuté sur presque tons les sujets politiques qu'il a traités ; les manx des enclos, la diminution d'habitans en Angleterre; - la population de la France et la ruine d'une multitude de sociétés

annuelles, annoncés d'une manière si dogmatique, qui ont fleuri en proportion des maux qu'il leur a prédits. La consommation de vin de Paris, taux proportionnel pour les derniers vingt ans, a été de 230,000 à 260,000 muids par an; proportion , 245,000. En 1780 , elle n'alla qu'à 50,000 muids, à cause de la contrebande, pendant ces tems de confusion et de désordre. Dans 245,000 muids, ily a 70 millions, 560 mille pintes de Paris; ce qui porte la consommation journalière à 193,315 pintes ; si l'on ajoute à cela , selon le calcul des commis aux barrières, un sixième passé en contrebande, on trouvera 225,534, ce qui donne un tiers de pinte et un dixième de tiers par tête journellement. Il est très-difficile de calculer la consommation de la viande, parce que le poids des bestiaux n'est pas marqué; on ne peut que la deviner , c'est pourquoi le lecteur ne regardera ce qui suit que comme une simple conjecture. J'ai examiné, dans différens toms, plusieurs centaines de bœufs. et je les estime l'un dans l'autre à 840 liv. pesant mais comme il y en a sans donte de plus petits, ne les comptons qu'à 700 liv.

et ne parlons plus, dans ce cas ci, de ce qui passe en contrebande ; car, quoique, sur le total des denrées, la contrebande puisse monter à un sixième, elle n'est surement pas si forte sur l'article des benfs : estimons les veaux à rao livres pesant, les moutons à 60, et les cochons à 100.

| ToTat (1) | Bouls      | 69,893 à 700 liv.<br>105,271 — 1:0<br>323,762 — 60 e<br>36,332 — 100 | font 48,9 8,100 l.<br>12,392 520<br>19,4:5,720<br>3,633,200 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           | TOTAL (1). |                                                                      | 84,369,540                                                  |

Cette quantité, divisée entre une population de 615,937, donne à chaque individu 136 liv. de viande pour sa consommation anmelle, ou plus d'un tiers de livre par jour. Pendant les mêmes vingt années,

<sup>(1)</sup> Long-teins après que ecci fut écrit, j'ai requies résultate d'un ouvrage de M. Lavoisière, 2/91, dans lequé il donne un tubleau de la consemmation de Paris; mais je nè sais sur quelle autorité. Pour avoir-le, poide par tête, il estimedle total de toutes les viandes à 82,700,000 livrés pessint.

la consommation de Londres a été par an; taux moyen, de 92,539 beutis et de 649,369 moutous (1). Les beutis prescient probablement 849 livres chacun, et les moutois 100 liv.; lesquels deux articles sculs, sans compter les veaux et les cochons, font 142 millions, 669 mille, 660; cependant ce nombren est pas, à beunconp près, tout ce qui est amené à Londres; cur le total ne sauroit s'estimer avec certitude, parce que les bestiaux ne pagent pas de droits d'entrée commé à Paris.

La consomnation de Brest est, selon le registre de 1778, lorsqué 22,000 ames, dans 1900 maisons consomnation 32,000 boisseaux de grains de foute espèce, de 1601, pesant chacun, de 16,000 barriques de vin et d'ean-de-vie, et de 1000 barriques de cidre et de bierre (2). Cette consomnation fait par tête — grain, denx septiers }, de 249 liv. pesant par an ; — vin, cau-de-vie,

<sup>(1)</sup> Report of the com: of the court of common council, 1786, folio, page 75.

<sup>(2)</sup> Encycloped methodique, marine, tome I, partie I, page 1,8.

bierre et cidre, un tiers de pinte, par tête; par jour.

Nancy consommoit, en 1733, quand il contenoit 19,645 habitans

Boufs, 2,400. — Veaux, 9,073. — Moutons, 11,863. — Total, 23,338. Il consommoit donc plus d'un de ces animaux par tête, selon sa population.

En 1738, quand il contenoit 19,831 habitans, il consommoit,

Bouls, 2,309.—Veaux, 5,038.—Moutous, 9,549.—Total, 16,896 (1). Plus de trois quarts chacun,

La consommation de Paris est de trois quarts de bête par habitant. Comme le plus bean bétail du royaume est envoyé à la capitale, la propertion du nombre devroit être moindre; mais les richesses de cette capitale justificroient ha supposition d'une plus grande consommation comparative:

<sup>(1)</sup> Descript. de la Lorraine, par M. Durival, trois tomes in-4°. 1778, tome II, page 5.

## CHAPITRE XVIII

DE LA POLICE DES GRAINS EN FRANCE.

DE tous les stricts que nous avons traités, la police des grains est la plus propre à prouver jusqu'à quel degré de folie pouvent se porter des hommes qui montrent cependant du bon sens , en raisonnant sur d'autres matières. L'un d'eux nous dit, (je me borne à des autorités françaises, étant maintenant occupé à faire des recherches dans ce royaume,) que le prix est exactement en proportion de la quantité de grain, et de la quantité d'argent qui se trouve en même-tems dans le royaume (1); et que , lorsque le bled vaut 36 livres le septier, c'est une preuve qu'il n'y en a moitié assez pour atteindre la moisson (2). - Il propose d'établir des magasins dans tous les marchés, et de

(2) Ibid. pages 7, 8, 19.

<sup>(1)</sup> Considérat: sur la cherté des grains, par M. Vaudsey, 1789, in-8°. page 5.

défendre, sous peines d'amende trèsrigoureuse, un prix au-dessus de 24 liv. Cette méthode ne tarderoit, pas à le faire monter, en très-peu de tems, à 50 liv., et peut-être à 100. Il est prouvé que le prix du grain ne dépend pas de la quantité d'argent, par la hausse subite occasionnée par des alarmes, dont cet auteur a dû voir un exemple l'année même qu'il publia ses pensées; car à peine le mémoire de M. Necker à l'Assemblée nationale eut-il paru, que le grain augmenta, en une semaine, de 30 pour cent; cependant il restoit dans le royaume la même quantité d'argent et de grain qu'avant la publication de ce mémoire ; mais il a déjà été suffisamment démontré qu'un très petit déficit dans la récolte fait une énorme différence dans le prix du grain. Je pourrois même ajouter que la crainte d'un pareil déficit, bien ou mal fondée', produit le même effet.

Je tire de là une conséquence, qui n'est pas de peu d'importance pour tous les gouvernemens; e'est de ne jamais rendre publiques leurs appréhensions d'un manque de grain; or les seuls moyens qu'ont les gouvernemens d'exprimer leurs

craintes, c'est en publiant des proclamas tions contre l'exportation , des prohibitions, des ordonnances pour en régler la wente ; des arrêts ou des loix contre les. monopoleurs; ou, en se vantant d'une manière frivole, comme M. Necker, de pouvoir en importer des quantités considérables de chez l'étranger. - Toutes ces mesares produisent les mêmes effets ; elles confirment aux yeux du peuple les appréhensions d'un déficit; car lorsque les gens de la basse classe s'apperçoivent que le gouvernement est alarmé aussi bienqu'eux, leurs craintes augmentent ; ils s'élèvent avec fureur contre les monopoleurs, ou plutôt contre les spéculateurs; car tel est le nom qui leur convient le mieux, et alors toutes les démarches qu'ils font ne manquent jamais d'augmenter le mal. Le prix hausse encore , comme cela ne manque jamais d'arriver, quand on met de telles entraves dans la circulation intérieure des grains, qu'il devient extrêmement dangereux'de s'en mêler. Dans cet état de folie , de rage et de fureur, où se trouve le peuple, l'abondance d'un district ne sauroit suppléer aux besoins d'un autre, à moins que

l'on n'accorde une forte prime, non-seulement pour payer les frais de transport, mais, outre cela, pour assurer le grain dans les greniers contre les soupçons aveugles et la violence du peuple. Pour exciter cet esprit de fermentation, il suffit seulement que le gouvernement publie un acte quelconque, qui découvre des alarmes, le peuple craint aussi-tôt une famine, et cette crainte ne sauroit avoir lieu, sans l'occasionner en partie.

Il est donc du devoir d'un gouvernement sage et éclairé, quand il appréhende une disette de grains, de prendre secrétement les meilleures mesures possibles, ou pour en empêcher l'exportation, ou pour en encourager l'importation ; et d'éviter de rendre aucun décret on déclaration publique à cet effet. L'histoire du grain, en France, pendant l'année 1789, est une preuve convaincante de la justesse de ces principes. Par-tout où je passai ( et je traversai plusieurs provinces) je m'informai des causes de la disette ; et l'on m'assura, dans tous les endroits, que la cherèté du grain étoit la chose du monde la plus extraordinaire; que, quoique la

moisson n'eût pas été abondante . cependant c'étoit une moisson ordinaire; et que conséquemment il falloit que le manque de grain eût été occasionné par l'exportation. Je leur demandai s'ils étoient sûrs qu'on en cût beaucoup exporté ? - Ils répondirent que non; mais que cela avoit pu être fait secrètement; ces réponses prouvoient assez que les exportations n'étoient que chimériques. La cherté parvint cependant à un point, en mai et en juin principalement, (non pas néanmoins sans avoir été fomentée par des gens, qui cherchoient à pousser le peuple au dernier degré de rage et de désespoir, ) que M. Necker jugea à-propos, non-seulement de faire acheter d'immenses cargaisons de bled et de grain dans toutes les parties de l'Europe ; mais même d'annoncer, au mois de juin, avec beaucoup d'ostentation au public, les mesures qu'il avoit prises pour cet objet, dans un écrit appelé: Mémoire instructif. dans lequel il déclare qu'il a acheté et ordonné qu'on achetât un million . 404 mille, 463 quintaux de différentes espèces de grains, dont plus de 8 cents mille quintaux étoient déjà arrivés.

Je fus témoin, dans plusieurs marchés, des effets de cette publication ; au lieu de faire baisser le prix, elle le fit hansser énormément. Un jour de marche à Nangis, il monta de 38 à 43 liv. le septier, de 240 liv. pesant ; et le marché suivant , qui étoit le premier juillet, il alla à 49 liv.; le jour suivant, à Coulommiers, la police le taxa à 4 liv. 5 sols, et à 4 liv. 6 sols les 25 liv. pesant. Mais, comme les fermiers ne voulurent pas l'apporter au marché ; à ce prix-là , ils le vendirent dans leurs fermes, à 5 liv. 10 sols. et même à 6 liv., ou 57 liv. le septier: A Nangis, il augmenta, en quatorze jours, de 11 liv, par septier; et à Coulemmiers beaucoup davantage. Or'il est à remarquer que ces marchés sont dans le voisinage de la capitale, pour laquelle les grandes provisions de M. Necker étoient destinées; que, conséquemment, si ses mesures avoient été susceptibles d'aucun bon effet, c'étoit là qu'elles devoient le produire ; mais puisque tout le contraire arriva , et que le prix augmenta de 25 pour cent dans deux marchés, on peut raisonnablement conclure qu'elles n'en produisirent nulle part ; cependant, comme il a paru par le Compte Tome III.

rendu, cette belle mesure avoit coûté 40 millions de livres. Mais à quoi devoit-on attribuer cette disette apparente? absolument à ce que M. Necker avoit dit dans son mémoire: « A mon arrivée dans le ministère, je me hôtai de prendre des informations sur le produit de la récolte, et sur les besoins des pays étrangers (1)». Ce, fut cette recherche, hors de propos,

<sup>(1)</sup> Il a mis nombre de sottises de cette espèce dans son Mémoire sur l'Administration de M. Necker , par lui - meme , page 367 , où il dit , avec toute l'ignorance du système de prohibition : mon système sur l'exportation des grains , est infiniment simple, ainsi que j'ai souvent eu l'occasion p de le développer ; il se borne à n'en avoir aucun » d'immuable, mais à désendre ou permettre cette mexportation, selon le tems et selon les circonspo tances ». Quand un homme part de faux principes. il est sur de déraisonner de cette manière ; la simplicité d'un système, qui change à tout moment, » selon le tems et selon les circonstances » ? Et qui doit juger de ce tems et de ces circonstances ? un ministre . un gouvernement? il paroît que c'est-là publier des loix en conséquence d'une recherche faite de l'état de la récolte et des grains en magasins. Quelle présomption ; quel excès de vanité , qui porte un homme à supposer que la vérité se trouve dans les limites d'une pareille recherche, ou qu'il en soit plus près d'une

en septembre 1788, qui causa tout le mal. Elle parcourut tout le royaume, et répandit des alarmes universelles; le

seule ligne, après l'avoir faite, qu'avant de l'avoir commencée ! Allez en France chez l'intendant , ou en Angleterre chez le lord lieutenant, et supposes qu'il ait reçu une lettre du gouvernement, ordonnant une pareille recherche ; .... suivez ses instructions , ... allez à sa table, pour converser avec lui sur les moissons .... ou suivez-le dans sa ronde chez les fermiers Cidée qui pourroit avoir lieu en Angleterre ; mais jo ne crois pas qu'un Intendant de France ait jamais fait une pareille ronde), pour prendre des instructions, remarquez les informations illusoires . incoherentes et imparfaites qu'il recoit .... et avez alors recours & la simplicité du système fondé sur une pareille recherche. M. Necker écrit comme si nous ignorions la source de ses renseignemens. Il auroit du savoir que des ministres ne peuvent jamais s'en procurer ; et que leur autorité, pour tout un royaume, ne vaut pas celle d'un homme de la campagne, expert dans l'agriculture , pour sa paroisse ; or quel est le fermier , qui oseroit juger d'une moisson à un trois cent soixantième près, ou même à un vingtième près? On doit cependant observer que toutes les simples opérations de M. Necker, qui occasionnèrent une importation illimitée, à un prix illimi é, ne portoient pas sur la deux centième partie de la consommation d'une année de ce peuple , du gouvernement duquel il s'étoit prix augmenta en consequence; et quand une fois il hausse en France, il occasionne, sur le champ, des malheurs; parce que la

chargé. Si l'on veut bien réfléchir sur ce simple fait,... l'ignorance absoluc de tous les hommes, sur ce qu'est, ou a été la moisson, à 20, 20, 20, et encore plus, a ils près , on finira nécessairement par conclure, qu'une liberté illimitée , dans le commerce des grains ,. doit avoir beaucoup plus d'effet que la recherche illusoire et chetive , sur laquelle ce ministre , avec sonsystème de simplicité compliquée, fut obligée, selon Iui, de compter. Que le lecteur suive le passage, page 369, la Prévoyance du Gouvernement. - Application ... Hater le mouvement du Commerce .... Attrait prochain .... Calculs. Jolie perspective pour une grande nation ! si elle doit plutôt compter sur les combinaisons d'un déclamateur visionnaire, que sur l'industrie et l'épergie de ses propres efforts. L'ouvrage de M. Necker mérite beaucoup d'attention . sur-tout quand il décrit si pathétiquement son anxiété. à cause de la disette des grains. Je voudrois que ceux qui le lisent voulussent bien se rappeler ce fait incontestable, que la disette, qui occasionna cette anxiété, fût absolument et uniquement une de ses créatures ; et que , s'il n'avoit pas été ministre en France, et que le gouvernement ne se fut pas mêlé des grains , on n'auroit pas entendu le mot de disette dans le royaume. Par sa manière d'agir , il convertit une récolte médiocre en disette , et cette

populace, par ses violences, rend le commerce intérieur très-dangereux. Le ministre cut bientôt fait son affaire ; son extrême vanité, jusqu'ici forcée de se renfermer dans les limites d'un auteur, devint alors le fléau du royaume ; il défendit l'exportation, uniquement parce que l'archevêque de Sens l'avoit permise l'année précédente contradictoirement à cette masse d'erreurs et de préjugés, répandus dans l'ouvrage de M. Necker sur le commerce des grains. Il est curieux de le voir avancer, dans son mémoire instructif, que la France, en 1787, étoit livré au commerce des grains dans tout le royaume, avec plus d'activité que jamais, et que l'on en avoit envoyé dans l'étranger une quantité considérable. Or , pour voir le degré d'envie . avec lequel cela est avancé, examinons le registre du bureau général de la balance du commerce, où nous trouverons l'état suivant du commerce des grains pour 1787.

disette en famine ; il se fait ensuite un si grand mérite d'avoir travaillé à y remédier, qu'il ennuie et dégoute le lecteur.

le bien être d'une grande nation , pour soutenir un de ses ouvrages. Mais, comme ce ministre jugea à-propos de changer l'ordre naturel des importations et des exportations, et de répandre, par ses mesures, des alarmes parmi les habitans, qui sembloient confirmer leurs proprescraintes, examinons ce qu'il fit ensuite pour guérir le mal qu'il avoit occasionné. Il importa, en dépensant l'énorme somme de 45 millions 543 mille 697 livres, une quantité d'un million, quatre cents quatre mille, quatre cents soixante-trois quintaux de grains de tonte espèce , qui , à 240 livres par septier, font 585 mille 192 septiers, quantité à peine suffisante pour nourrir pendant un an, 195 mille 64 habitans. A trois septiers par tête, par an, pour une population de 26 millions d'ames, ce secours, si vanté, n'auroit pas suffi pendant trois jours à la France, il y auroit eu un déficit de 55 mille 908 septiers; car sa consommation journalière est de 213 mille 700 septiers. Je ne doute même pas que ses mesures n'aient fait périr plus de monde de faim, que tont le bled qu'il se procura n'en auroit pu nourris

pendant un an (1). Tant toute importation est méprisable pour servir de remède à une famine! et tant l'idée d'empêcher les habitans d'un Empire de périr, par le moyen d'une importation, est ridicule, puisque les plus grandes quantités possibles de grains importés sont si inférieures à la consommation de tout un peuple, quand même on fouilleroit tous les pays de l'Europe.

Mais on-peut déduire une conséquence leancoup plus importante de ces faits curieux, pour confirmer, de la manière la plus explicite, les principes ci-dessus avancés, savoir; que toutes les grandes variations dans les prix du grain provienent des craintes du peuple, et non pas de la quantité qu'il y en a dans les marchés. On a vu que le rapport des mesures de M. Necker, loin de faire baisser, fit au contraire hausser le prix du bled. Lorsqu'il fit venir en France, pour trois jours de provisions de pain, dans un moment où

<sup>(1)</sup> Dans un moment où il y avoit la plus grande stagnation dans tous les états, le haut prix du pain doit avoir fait périr bien du monde; il y eut sans doute bien des habitans; qu'i moururént de misère.

il étoit revêtu de tout l'appareil du gouvernement, le prix naussa, à ma connoissance, dans les marchés, de 25 pour cent. Quelle pouvoit être l'importance do trois jours de subsistances ajoutées à celles du pays, en comparaison de la misère et de la famine qu'elles occasionnèrent ,- et qui eurent effectivement lieu, par la hausse du prix que causèrent les mesures de M. Necken? N'auroit-il pas été infiniment plus sage de n'avoir jamais mis d'entraves au commerce des grains, que j'ai démontré avoir été un commerce d'importation ?-de n'avoir jamais témoigné aucune inquiétude? - de n'avoir jamais fait aucune démarche publique, mais d'avoir tranquillement souffert que les demandes et les besoins se rencontrassent, sans bruit et sans ostentation. Par cetie conduite il auroit épargné 45 millions à l'État, et prévenu la mortde plusieurs milliers d'hommes, que la hausse du prix fit périr , quoiqu'il n'existât réellement pas de disette; car je suis persuadé que , si l'on n'avoit pris aucune mesure publique, et que l'édit de l'archevê que de Sens n'eût pas été révoqué, le pri l'a bled n'auroit été, en 1789, à 30 liv.

aucune partie de la France, au lieu qu'il s'éleva jusqu'à 50 et 57 livres.

S'il y a quelque vérité dans ces principes , que devons-nous penser d'un premier ministre, qui cherche un peu de popularité, et qui se vante dans son Mémoire, que le roi ne mange à sa table que du pain mêlé de seigle et de froment? Quelles conséquences le peuple devoit-il tirer de ces assertions, sinon que, si la France étoit réduite à cette extrémité, il étoit en danger d'éprouver une famine. Les suites de ces notions sont évidentes : une fureur aveugle contre les monopoleurs, le massacre des boulangers, la saisie des bateaux , l'incendie des magasins, qui occasionnent inévitablement une hausse subite dans le prix du grain; car les mesures de la populace ne tendent jamais qu'à précipiter sa ruine. Ce fut le même esprit, qui dicta le passage suivant, dans ce Mémoire instructif : Les » accaparemens sont la première cause, à » laquelle la multitude attribue la cherté » des grains, et en effet on a souvent eu » lieu de se plaindre de la cupidité des

23 spéculateurs (1) ». Il m'est impossible de lire ces lignes aussi fausses dans la réalité, que dépourvues de logique, sans indignation. Le peuple n'a J MAIS à se plaindre des spéculateurs; il leur a TOUJOURS de grandes obligations. IL N'ARRIVE JAMAIS UN MO-NOPOLE DE ORAIN, SANS QUE LE PEUPLE EN REGOUVE LE BÉRNÉFICE (2), et tous les

<sup>(1)</sup> Ceci ressemble assez à l'envoi qu'il fit à l'Assemblée nationale d'un mémoire, qui fut lu le 24
octebre, dans lequel le ministre dit : « il est done
su urgent de défendre de plus en plus l'exportation
s en France; mais il est difficile de veiller à cette
su prohibition. On a fait placer des cordons de troupes
sus les frontières à cet effet s. Journal des EtatsGenéraux; tome V, page 194. Chaque expression
de ce genre, étant devenue publique, ne tendit qu'à
irriter le peuple, et consèquemment à augmenter
le prix du grain.

<sup>(</sup>a) Jo suis porté à croire qu'aucune espèce de monopole n'a jamais été, ou ne sauroit jamais étre nuisible sans le secours du gouvernement; et que le gouvernement ne favorise jamais un monopole, sans faire beaucoup de mal. Nous avons, en Angleterre, entendu parler de projets d'accaparer le chauvre, l'alun, le coton, et plusieurs autres articles; projets mal conque, qui se terminèrent toujours par la raine des spéculateurs, et firent du bien, comme je pour-

maux de l'année 1789 auroient été prévenus, si les monopoleurs, en faisant

rois le prouver, si c'en étoit ici le lieu. Mais il est absolument impossible d'accaparer, de manière à causer de grands maux, aucun objet d'une consonmation journalière; l'idée d'un accapareur est d'acheter de grandes quantités de marchandises , lorsqu'elles sont au plus bas prix , pour les conserver et les vendre au monient où elles sont chères ; et c'est de toutes les opérations celle qui contribue le plus à une égalité de prix. Le grain, qu'un homme de ce genre achète, est à bon compte, autrement il ne l'acheteroit pas dans la vue d'un bénéfice; que fait-il donc? Il en retire du marché une portion, quand il est abondant ; et il rapporte cette même portion au marché, quand il est rare; et vous le pendez pour cela comme un ennemi. Pourquoi ? parce qu'il a gagné quelque chose, et peut-être beaucoup, en se mettant entre le cultivateur et le consommateur Qui pourroit l'engager à faire ce commerce, sinon l'espoir du gain? Mais les avantages du peuple sont exattement proportionnés à la grandeur de son gain . puisque ce gain ne provient absolument que du bas prix du grain dans un tems, et de sa cherté dans un autre. Il est clair que tout commerce, qui tend à faire disparoître cette inégalité, est avantageux en proportion de ses effets , en achetant de graudes quantités de grain, quand il est à bon compte, le prix augmiente , et la consommation est forcement moindre : hansser le prix du grain, l'automne précédent, et en diminuant la consomnation,

il n'y a que cette circonstance, qui puisse prevent une famine si, lorsqué la récolte est médiocre, le neuple consonine beaucoup pendant l'autorane, il faut nécessairement qu'il meure de faim en été, et il fora certainement une grande consommation , si tebled est à bas prix. Il est impossible que le gouvernement interpose son autorité, et vienne dire; vous no mangerez maintenant qu'une demi-livre de pain', afin' que vous ne soyez pas dans pen réduit à tire demi-once." Le gouvernement ne sauroit faire cela qu'en formant de magasins de grain, et l'expérience nous a prouvé que c'étoit un système très-pernicié ux , et qui coûtoit des sommes capables, si on tes dépensoit en récom? penses pour encourager l'agriculture, de changer les déserts en champs fertiles. Mais les monopoleurs particuliers peuvent le faire , et le font effectivenient car en l'achetant dans les saisons où il est à bon compte. ils font hausser le prix et diminuer la consommation : en proportion de cette hausse ; c'est-là le grand objet .! car rien autre chose ne peut faire durer une moissou. médiocre toute l'année ; cela une fois fait , le peuple est en săreté; il pourra peut-être payer le grain. cher par la suite; mais au moins les marchés énseront pourvus , et il n'en manquera pas , quoiqu'il soit oblige d'en donner un grand prix. Mais prenez le revers de la médaille, et supposez qu'il n'y ait pas de monopoleurs; en pareil cas, le bas prix con-

### Police des grains.

254

l'avoient plus également divisé pour tonte l'année. Dans un pays comme la France, nahleureusement subdivisé en petites fermes, la quantité de grain dans les marchés en automne est tonjours au - delà de la proportion, conservée pour le reste de l'année.

tinuant en automne, la grande consommation continueroit aussi ; et comme on en mangeroit une trop grande portion en hiver, il n'en resteroit pas asses pour l'été : voilà précisément l'histoire de 1789 : le peuple furieux de l'idée des monopoleurs, et non pas de leur existence réelle ( car sans eux la nation mourroit de faim ) pendit ces malheureux négocians. s'imaginant qu'ils avoient fait un mal-qu'il leur est impossible de faire. Ainsi avec ce système de petites férmes ; qui remplit les marchés de toutes les récoltes en automne, et ne garde aucune provision pour l'été ; il n'y a d'autre remède , contre une famine , que nombre de grands monopoleurs, qui sont utiles an public en proportion des bénéfices qu'ils font. Mais dans un pays tel que l'Angleterre , divisé en grandes fermes, il n'existe pas un besoin égal de ces commerçans en grains ; les fermiers sont assez riches pour attendre le retour de la moisson, et en gardent une assez grande quantité en magasin, qu'ils font battre en été; la meilleure de toutes les méthodes pour conserver le grain, et la seule qui empêche qu'il ne recoive aucun dommage.

Le meilleur remède à ce mal, seroit d'agrandir les fermes, mais tant que cela n'aura pas lieu , il ne reste d'autre ressource que le commerce des monopoleurs. Ils achètent quand le grain est à bon compte, pour le revendre quand il est cher; c'est-là leur spéculation, et c'est cette conduite seule, qui empêche le peuple de mourir de faim ; il faudroit donner tous les encouragemens possibles à de parcils négocians, dont le commerce remplit toutes les fins de greniers publics , sans faire éprouver aucun des inconvéniens qui en résultent (1). On concevra aisément que dans un pays, où le peuple ne vit, pour ainsi dire, que de pain, et où les procédés aveugles de la populace sont encouragés

<sup>(</sup>i) Un écrivain moderge a fait cette juste remarque : « Lorsque les récoltes marquent en quelque : lieu d'un grand Empire, les travaux du reste de sea provinces, étant payés d'une heureuse fécondité, sauffisent à la consommation de la totalité. Sans s'ollicitude de la part du gouvernement, sans magasins jublics, par le seul effet d'une communication libre et facile, on n'y connoît ni se diseit en ig grande cherté ». Théorie du Luxe, tome 1, pag. 5.

256 Police des grains.
par des arrêts de parlement, secondés par les erreurs grossières , que je viens de decrire, de la part du gouvernement, et où il n'existe aucuns véritables monopoleurs, pour lui procurer des secours dans des momens de disette; on concevra, dis-je, aisement que les approvisionnemens d'un pareil pays doivent etre irreguliers, et souvent même insuffisans': ils doivent être insuffisans en proportion de la violence du peuple; et une augmentation de prix en sera la consequence inevitable, quelle que soit la quantité qu'il y en ait dans le royaume, En juin et juillet 1789, les marchésn'étoient pasouvertsayant l'arrivée des troupes , pour proteger les fermiers , et compêcher que leur grain ne fut vole; et les magistrats, afin d'éviter une insurrection , mirent trop bas les prix du grain , du pain et de la viande, c'est - à dire ; fixerent le maximum de ces denrées. reglement toujours très - pernitieux. En consequence, les fermiers se refuserent de venir au marché, vendirent leur bled chez eux, le plus qu'ils purent, et le prix qu'ils en recevoient étoit toujours plus haut que celui des marchés.

On peut voir, par les cahiers, jusqu'à quel point ces principes, qu'une expérience répétée a prouvé très-justes, sont entendus en France; plusieurs demandent des mesures, qui, si elles étoient adoptées, répandroient réellement la famine dans toutes les provinces du royaume. Dans un endroit on demande, « que, comme la » France est exposée aux rigueurs de la » famine, chaque fermier soit obligé de » faire enregistrer ses récoltes de toute » espèce, gerbes, bottes, muids, etc.; » la quantité qu'il vend tous les mois (1) ». Un autre veut « que l'exportation du grain soit sévèrement prohibée, ainsi que sa circulation d'une province à un autre ; et que son importation soit toujours permise (2)». Un troisième (3), « que l'on fasse » les loix les plus sévères contre les mono-» poleurs, qui désolent actuellement le » royaume ». Il n'y a pas moins de douze cahiers qui demandent un règlement contre

<sup>(1)</sup> Tiers-état de Meudon, page 36.

<sup>(2)</sup> Tiers-état de Paris, page 43.

<sup>(3)</sup> Tiers-état de Reims.

Tome III.

il n'y en a pas de plus grand que celui dont Paris fût coupable, en demandant que la libre circulation du grain, dans le royaume, fût prohibée. Une pareille requête est réellement très-édifiante, et offre à l'attention de l'observateur philosophe le genre humain sous un nouveau jour, digne des connoissances et des instructions, que l'on devoit supposer dans la capitale d'un grand empire ; M. Necker étoit réellement l'homme qu'il falloit pour ministre de l'intérieur d'une telle capitale! - Les conséquences que l'on doit tirer de ces remarques sont assez évidentes. Il n'y a qu'une seule politique, qui puisse assurer abondance de subsistances à un royaume aussi peuplé et aussi mal (1) cultivé que

<sup>(1)</sup> L'assertion du marquis de Casaux, « Que la liberté du commerce des grains, établie par M. Turgot, a augmenté le produit de l'agriculture de France, comme de 150 livres à 100 n. ( seconde suite des Considérations sur le Méch. des sociétés, p. 119), ne doit être recue qu'avec beaucoup de précauito Celle de M. Millot: « Que les terres du même » royaume produisoient cinq fois autant sous le règne

la France, qui a une si grande portion de son territoire en bois et en vignes ; c'est une liberté entière et absolue d'exportation et d'importation dans tous les tems, et à tous les prix; mais il faut la suivre avec cette constance et cette fermeté, qui ont non-seulement sauvé la Toscane des griffes des famines périodiques, mais qui lui ont procuré dix-huit années d'abondance sans la moindre interruption. Grande et importante expérience! Et si elle a réussi dans un pays montagneux et stérile, comparativement à la France, quoiqu'il soit rempli d'habitans, elle ne manqueroit certainement pas de succès dans ce beau et fertile royaume. Or, pour assurer un approvisionnement régulier, il faut que le fermier puisse constamment avoir un bon prix de sa marchandise. Le prix moyen, en France, est de 18 à 22 livres le septier, de 240 l.

m de Henri IV-qu'à prèsent », est une erreur très, grossière, qu'il est impossible de concilier avec la moindre probabilité. Elém. de l'hist. Gén. page 2, page 488.

pesant (1). Je fis des recherches dans plusieurs provinces en 1769, pour connoître le prix ordinaire et celui du moment, et je trouvai (en réduisant les différentes mesures à un septier de 240 liv. pesant), que le prix moyen, en Champagne, étoit 81 livres; en Lorraine, 17 livres 10 sols; en Alsace, 22 livres; en Franche-Comté, 20 livres; en Bourgogne 18; à Avignon, etc., 24; et à Paris, je crois qu'on peut le mettre à 19 livres. — Peut-être lo prix moyen de tout le royaume est-il d'en-

| (1) Prix du bled                                  | à Paris, c                                                    | u à Prosoy, pendant 146 ans                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Prix de soixante - trei<br>sous le règne de Louis |                                                               | Prix de soixante-trei<br>sous les règnes de Lo<br>et de Louis XIV. |                                                  |
| Depuis 1643 jusqu'en 165/ 1753                    | 32 12 2<br>23 6 11<br>25 13 8<br>22 0 4<br>31 16 1<br>23 17 1 | 1736 1745<br>1746 1745<br>1756 1745<br>1756 1745<br>1766 1775      | 18 10 1<br>17 9<br>23 7<br>22 4<br>20 12<br>24 2 |
|                                                   |                                                               | Proportion générale                                                | 20 1                                             |

viron vingt livres. Or, sans entrer dans aucune analyse sur ce sujet, ou sans faire aucune comparaison avec les autres pays, la France doit savoir, au moins elle a payé hien cher pour l'apprendre, que ce prix n'est pas suffisant pour encourager les fermiers à avoir, dans tous les tems, un approvisionnement de grains ; aucune nation n'en sauroit avoir assez, à moins qu'elle n'en ait un surplus; et il ne se trouvera jamais de surplus dans un pays où le commerce des grains n'est pas libre. Donc la conséquence de la liberté absolue de l'exportation est d'assurer les subsistances de l'empire. Le simple bénéfice, retiré de la vente des grains, n'est pas l'objet en question, cela est très-pen important; car le meilleur usage qu'on en puisse faire, c'est de nourrir les habitans : Or il est impossible de les nourrir, si les fermiers ne sont pas encouragés à améliorer leur agriculture ; et le seul encouragement qu'ils puissent avoir, c'est la certitude d'un bon prix. L'expérience a suffisamment prouvé que 20 liv. ne sont pas assez. La libre circulation dans le royaume est si évidemment nécessaire, qu'il ne faut

qu'en faire mention pour qu'on s'en appercoive (1).

Il est aussi nécessaire, ponr se procurer un approvisionnement régulier, de donner de grands encouragemens aux monopoleurs (2), que de semer pour recueillir; car recueillir pour surcharger les marchés pendant l'hiver, et affamer le peuple en été,

Λ.

<sup>(</sup>i) Les entraves sur le commerce intérieur des grains en France sont telles, qu'elles empécherons beaucoup l'établissement d'une libre circulation, qui scule peut former le meilleur réglement du royaume. M. Turgot, dans ses lettres sur les grains, p. 206, fait mention d'un droit fort absurde à Bordeaux, de vingt sols par septier sur tout le bled consommé dans cette ville, ou qui est même mis en dépôt pour le commerce étranger; droit qui auroit du prévenir la remarque de l'auteur du Crédit National, page 222, qui regarde comme une chose extraordinaire e qu'il y ait à Toulon un droit de doure sols par septier sur la mouture; et que le bled y soit à meilleur marché qu'à Bordeaux ». Cela doit certainement être, quand ce ne seroit que de huit sols par septier.

<sup>(</sup>a) Le mot spéculateur, dans divers passages de chapitre, seroit aussi convenable que celui de monopoleur, ils signifient tous deux accapareur; un homme qui achète du grain caff. Tintention de la revendre plus cher, de quelque expression qu'on se serve, elle est par-tout bien intelligible.

est une chose à laquelle personne ne saud roit remédier qu'un accapareur. Tant donc qu'ils seront l'objet de la haine publique . tant que l'on fera des loix contre eux , (loix les plus absurdes qui puissent déshonorer une nation, puisqu'elles sont faites par la bouche, contre la main qui la nourrit,) on ne peut espérer aucun approvisionnement régulier .- On doit s'attendre à une famine périodique, dans un royaume gouverné par les principes qui doivent avoir lieu, quand la populace ne se laisse pas conduire par des représentans éclairés, mais ne suit que la fureur que lui suggère son ignorance. Paris gouverne l'assemblée nationale; et la masse du peuple, dans les grandes villes, est par-tout la même, absolument ignorante des moyens employés pour lui procurer des subsistances; elle ne sait pas si le pain qu'elle mange vient, comme des glands sur un arbre, ou tombe du ciel comme la mâne des Israëlites. elle est persuadée que le bon Dieu lui envoie du pain, et qu'elle a le plus grand droit de le manger. Les cours d'Aldermen et celle du conseil commun de Londres ont, dans tous les tems, raisonné exactement comme la populace de Paris (1). Le système actuel de France, relativementà l'agriculture, est vraiment curienx.

( 1 ) Les Aldermen , les Conseillers communs et les populaces ne sont pas inconséquens, en disant des sottises; mais on ne peut point pardonner si nisément à des philosophes. Quand l'abbé Rozier déclare, « que la France recueille, année ordinaire, près du double \*plus de bled qu'elle n'en consomme » ( Recueil des Mémoires sur la culture et le rouissage du chanvre, in-80, 1787, page 5); il écrit une chose susceptible d'enflammer le peuple ; car la conséquence que ce dernier doit en tirer, c'est qu'il s'en fait continuellement une exportation immense, Sila France recueille, année ordinaire, le double de ce qu'elle consomme, que devient le surplus, où sont les autres vingt-six millions d'ames, que nourrissent les grains de la France? où vont les 78 millions de septiers, que la France peut épargner ; quantité si prodigieuse, qu'elle rempliroit plus de trente fois tous les vaisseaux du royaume pour la transporter ? Tant s'en faut que la récolte ordinaire soit égale à la consommation de deux années, qu'elle n'est pas même suffisante pour la consommation ordinaire de treize mois ; c'est-à-dire, à la consommation qui a lieu, quand le grain est à un prix moyen. Toute la différence des récoltes est que la consommation est modérée, quand elles sont manyaises; et grande, quand elles sont bonnes. Une moisson, tant soit peu manvaise, qui ne seroit pas même sentie sous un bon gouvernement, et avec un commerce libre, fera, avec un système de restrictions

Pour encourager les placemens d'argent sur les terres.

I. METTEZ UN IMPÔT TERRITORIAL DE TROIS

Pour rendre la terre en état de le payer,

II. Défendez L'exportation du Grain, Pour que l'agriculture fleurisse.

III. ENCOURAGEZ LES PETITES FERMES.

Pour que les bestiaux soient abondans.

IV. Défendez p'enclôre les communes.

Et pour que les marchés soient également fournis.
l'été comme l'hiver.

V. PENDEZ TOUS LES SPÉCULATEURS.

et de prohibitions , beaucoup augmenter les prix ; et si le gouvernement veut l'empêcher ; il occasionnera une famine. L'auteur du Traité d'Economie politique, in-80. 1783, page 592, n'exagère pas tant, quand il dit qu'une bonne récolte pourroit nourrir la France pendant dix-huit mois, mais il exagère. Les absurdités que l'on voit tous les jours paroître sur ce sujet sont étonnantes. Dans un ouvrage, qui vient d'être publié, il est dit qu'une récolte modérée approvisionne l'Angleterre pour trois ans, et une bonne pour cinq. Encyclopédie méthodique, Economie politique , première partie , tome I , page 75. Cette assertion est copiée d'un italien, savoir ; Zanoni del l'agricoltura, 1763, in-80, tome I, p. 109, qu'il avoit lui-même copiée mot pour mot, d'Essai sur plusicurs sujets intéressans de politique et de morale ; in-8°. 1760, p. 216. C'est ainsi que les sottises se propagent, quand les auteurs se contentent de se copier, sans examen ou sans connoissance.

C'est ainsi qu'en peut appeler le code d'agriculture du nouveau gouvernement français (1). Mais il y a lieu de croire, et même d'espérer, qu'il ne persévèrera pas dans un pareil système.

(1) Les défants d'un pareil système sont évidens ; mais il est bon de remarquer, comme je l'ai démontré dans plusieurs autres chapitres de cet ouvrage , qu'il seroit possible que les bénéfices de l'agriculture de France fussent fort grands et au-dessus de ce qui arriva communément en Angleterre, et que les cinq erreurs, dont nous avons parlé, n'en existassent pas moins. L'impôt territorial de 300 millions monte à 15 pour cent, c'est un fardcau onéreux et impolitique, mais fort léger, en comparaison des nôtres. Les désenses contre l'exportation, et les actes contre les monopoleurs ne nuisent qu'au public, comme consommateur, et aux petits fermiers, qui sont forcés de vendre en automne ? mais sont avantageux à ceux qui peuvent garder leur grain , pour le vendre dans le printems et dans l'été. L'encouragement des petites fermes est absurde , mais il ne défend pas les grandes. La prohibition d'enclore les terres, sujettes aux droits de communaux, fait qu'il est absolument nécessaire à ceux qui viennent s'établir en France de se fixer dans des endroits, où il n'y a pas de pareils droits. Le royaume peut en souffrir beaucoup, mais non pas l'individu qui sait bien choisir son terrein. Cette politique, réduite en systome, est trop absurde pour être somenue, et produira des effets contraires à ceux que l'on en attend,

## CHAPITRE XIX.

# DU COMMERCE DE FRANCE.

L'AGRICULTURE, les manufactures et le commerce, se réunissant pour former ce que l'on peut proprement appeler la masse de l'industrie nationale, sont si intimement liés en fait d'intérêts, dans l'économie d'un systême sage de politique, qu'il est impossible de traiter de l'un, sans recourir continuellement aux autres. Je sens, dans les progrès de mon entreprise, l'impossibilité de donner au lecteur des idées claires sur les intérêts de l'agriculture de France, sans insérer en mêmetems quelques détails sur son commerce et ses manufactures. Les occasions, que j'ai eues de me procurer de bonnes instructions, me mettent en état d'offrir plusieurs relations inconnues jusqu'ici, que mes lecteurs commerçans ne seront, je crois, pas fachés d'examiner, si toutefois j'en ai de tels.

ing.

La John Cally To

| IMPORTATION | E N | FRANCE, | DANS | L'ANNÉE | ₩84 |
|-------------|-----|---------|------|---------|-----|
|             |     |         |      |         |     |

| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | livres.                                                                                                                                                                       | MARCHANDISES.                                                                                                                                                                      | livres.                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bois de charpente. Cerceaux, etc. Douves. Plauches. Poix et goudron. Gendres. Soude et potasse Keip. Cendres de houille, pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216 200<br>1,86 1,803<br>92,100<br>628,5 20<br>2,412,000<br>825,200<br>1,372,000<br>3,87 3,900<br>50,700<br>665,100<br>141,500<br>51,400                                      | Chauvre                                                                                                                                                                            | 612,600<br>272,100<br>1,133,410<br>9,1000<br>4,315,300<br>20,91,100<br>55,800<br>119,100<br>25,925,000<br>119,100<br>25,9800<br>1,109,500<br>29,582,700 |
| Marc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | handises                                                                                                                                                                      | manufacturées.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Mercerie, filet bonneterie. Ditto de soie : Entifie de laine : Ditto de soie : Liours d'Oset ; Morchoirs de soie : Hubans de soie : Ditto de laine : Ditto contribe : Ditto Cont | 81, 100<br>430, 700<br>252, 200<br>51, 711<br>11, 1900<br>87, 1900<br>1, 191, 1900<br>1, 1918, 610<br>4, 154, 1700<br>99, 231<br>602, 100<br>832, 700<br>432, 900<br>157, 700 | Cairs vers Huiles eteaux distillees. Essences Hrustes graines thouchous die liège tiège and planches eaux Ditto de chèvres et de cabris D'm de venux D'm de venux Plance pour l'te | 1 18,100<br>115,200<br>78,600<br>148,900<br>81,700                                                                                                      |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | stibles.                                                                                                                                                                           | ,,,                                                                                                                                                     |
| Amandes Beurre Bus if sale Foot. Fromage Fraits Gitrons et o-anges etc. (en nº 17,5 (,000 -)). Conflures. Fraits et tigues siches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (0,000<br>880,10 -<br>1,716,100<br>1 1,600<br>3,3-2,7 0<br>238,100<br>731,000<br>52,600                                                                                     | Raisin sec. Brei. Sreigle Verigle Hulle adulives Légeum s Vernaicelle Sel Différens comestibles Bierre                                                                             | 2 (8.3 to 5,3 7 yes 13 ).8 to 163 3 to 25 (615,700 550,) no 25 7 2 113 8 o 10 (50 ft 383,5 to 5 )                                                       |

| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                      | livres.                                                                                    | MARCHAND.SES.                                                                                                               | livres.                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Eau-de-vie e grains. Liquenrs et jus de citron. Différens vins. Vins de dessert. Bestiaux de toute espèce. Bestiaux de toute espèce. Moutons. Coclions. Vaches et tauveaux. Veaux. | 1,151,900<br>1,085,500<br>62,900<br>684,900<br>31,800<br>1,3,5,200<br>1,087,000<br>273,100 | Chevaux . Mules Jus de réglise. Noix de Galle. Garance . Racines d'Allisary Sulfranam Chimac . Tournesole Tabac en feuilles | 313,016<br>476,616<br>226,316<br>578,700 |

### EXPORTATIONS DE LA MÉME ANNÉE.

| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | livres.    | MARCHANDISES.               | " livres.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Military and the state of the s | -          |                             | Andrew     |
| Bois divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,000     | Etoffes en or               | 1 538.50   |
| Flanches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66,320     | Eteffes de soie             | 14.884,100 |
| Poix et gondron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255,700    | Etoffes u clangées de soie  | 649,600    |
| Cendres ordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Gazas de soie               | 5,452,000  |
| Charbon de bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,600     | Gaze de fil et soie         | 209,000    |
| Chaibon de terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419,000    | Monch irs de fil et coton . |            |
| Graines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 18,900   | Moncho'rs de soie           | 118 coc    |
| Colsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144,000    | Rubans de so e              | 1,231.90:  |
| Semences de jardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75,700     | Toiles de lin et chanvre.   | 12,473,200 |
| Graine de lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218,900    | - De lin                    | 1 727-800  |
| Bours de soie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94.700     | - Fines                     | 346 300    |
| Chanvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Batistes et toiles fines    | 6,173,200  |
| Vil de lin et de chanvie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,43,400   | Toiles de fil et coton      | 291,400    |
| Laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,570,300  | — De siamoise               | 1,047,600  |
| Soie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,657 600  | - De chanvre                | 314.300    |
| Bonneterie de fil, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.5,100   |                             | 78 700     |
| — De filosel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Cire                        | 449,80     |
| Bas de laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333 3 0    | Bongies                     | 90.400     |
| Bonnets de laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.5,100   | Convertures de laine        | 129 800    |
| Bonnererie de soie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Cairs verts                 | 96,300     |
| Chapeanx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09 2:0     | Cuirs preparés              | 304,500    |
| Bonneterie de poil et laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910,320    | Cuits corroyés              | 137 700    |
| Galons de soie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,369 2:0  | - Tanués                    | 137,7:0    |
| Galons de fil et soie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140,300    | Huiles et caux distillées . | 698,100    |
| Draps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,333,900 | Gands de peau               | 63,900     |
| Etoffes de laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122,300    | — De Grenoble               | 131.100    |
| Etoffes de fil et laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,471,300  | Huiles de graines           | 368:100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 655      | Bouchons                    | 65,550     |
| — De poil et laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 639 6 0    | Liève en planches           | 110,600    |

| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | livres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCHANDISES.               | livres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meubles Marchandised dosier.  Nenences de coba en pain.  Parfumeric.  Poaux diverse.  Ditta de chèvres et alvis.  — De mouton ditto.  — Savon  Differas comestibles  Annandes.  Frominge.  — Frominge.  — Secs.  — Se | 54,650<br>76,102<br>196,100<br>123,650<br>135,650<br>312,550<br>1,571,100<br>256,000<br>1,571,100<br>256,000<br>1,370,732<br>431,650<br>113,450<br>121,450<br>121,450<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>137,550<br>13 | Mais. Bled de Turquie. Orge | 52,700 634,100 321,100 321,100 321,100 336,100 336,100 3,360,130 3,360,100 3,360,100 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 3 |

N. B. Les provinces de Lorraine, d'Alsace et les Trois-Eréchés ne sont pas comprises dans ce calcul, er aucune exportation aux Indes Occidentales, non plus qu'aucune importation d'icelies.

TOTAL EXPORTÉ. . . 307,151,700# TOTAL IMPORTÉ. . . 271,365,000

IMPORTATION EN FRANCE, DANS L'ANNÉE 1787.

| MARCHANDISÈS.                                                                                                  | livres.               | MARCHANDISES.             | livres.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Acier de Hollande, de<br>Suisse et d'Allemagne.<br>Guivre<br>Fer-blanc d'Angleterre<br>Fer de Suède et d'Alle- | 8/12,000<br>7,217,000 | Acier travaillé d'Allema- | 2,242,000  |
| Fer-blanc d'Angleterre<br>Fer de Suède et d'Alle-                                                              | 885,000               | Charlon d'Angleterre, de  | 4-927,000  |
| Bronze de ditto                                                                                                | 8, 169,000            | Flandre et de Toscane .   | 5,67 ; 000 |

| THEOLIGANDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | livres                                           | MARCHANDISES.                                                                                                                    | livres.                                                                                                                                                                    |
| Ditte Tealilnel et Morein.  Boutchen (Expedient)  Poix et goudon.  Condres sonde et potasse.  Gire janne.  Somenes de lin, de millet  Carpon de jurdinge.  Anne de lin, de millet  any  Bled.  Riz.  Org.  Org.  Pois to de lin, de millet  Riz.  Org.  Riz.  Riz.  Fromag.  Fromag. | 262,000<br>1,557,000<br>5,762,000<br>2,260,000   | Laine brute. Etoffes de laine Soie crue Soie manufacturée Lin Toiles de lin Chauvre Toilés de chanvre Cotun du Brésil, du Levant | 275,000<br>3,111,000<br>20,815,000<br>4,325,000<br>28,266,000<br>4,154,000<br>6,050,000<br>11,955,000<br>5,040,000<br>6,5,14,000<br>16,194,000<br>13,448,000<br>14,142,000 |
| TOTAL INPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                  | (9,725,400)<br>E.E.                                                                                                                                                        |
| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l'ivres.                                         | MARCHANDISES.                                                                                                                    | livres.                                                                                                                                                                    |
| Bois de charpente et de<br>toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166.350<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000 | Amidon                                                                                                                           | 32,200<br>131,000<br>42,10°<br>307,800<br>20°,000<br>1,280,300<br>116,000                                                                                                  |

| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hvres.                                                                                                                            | MARCHAND SES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | livres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plane pour les lits Ausonales Heurre Viandes salees Frits centis, Frits centis, Grace constitution of the | 3 165 600<br>6,555,93 00<br>9,43,400<br>1,732,400<br>644,600<br>9,9,800<br>2,332,500<br>35,700<br>17,500<br>2,14,600<br>8,538,200 | Vina gre .  Kentls , mon ons et co- chons , etc .  Jus de cirront .  Legisse .  Jus de cirront .  Siliran .  Racines d'Allisary .  Sel de tartre .  Shumac .  Tierebentinc .  Tournesoit .  Vert . et grb .  Tienfles de laine .  Coton , toiles , batites ,  etc. | 10,000<br>130,940<br>5,074 200<br>14,03,700<br>62,700<br>24,600<br>1,500<br>14,900<br>10,000<br>33,100<br>14,200<br>519,400<br>11,224,000<br>519,400<br>19,200<br>19,200<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>19,500<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10,000<br>10 |
| y compris les articles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | non                                                                                                                               | 725.400ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL DE L'IMPORTAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 184.000<br>541,400# 1,647,558# \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sterl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

EXPLICATION. — La contrebande, tant de l'exportation que de l'importation, a été calculée, et la balance trouvée être de 25 millions, la Lorraine, l'Alsace, les Trois-Evêclius et les Indes Occidentales non comprises.

### OBSERVATIONS.

Les comptes précédens du commerce de France, pendant ces deux années, sont, selon toutes les probabilités, exacts dans les articles ici marqués; mais il y a lieu de Tomz III. croire que les registres, d'où ces notes sont tirées, ne sont pas corrects. En 1787, on trouve une importation de métaux brus de. plus de 20 millions; et dans le compte de 1784 il n'est pas fait mention de cet article, ce qui est évidemment une omision. Le charbon de terre est aussi, en 1784, au nombre des articles exportés, et il ne s'en trouve pas d'importé, ce qui est une autre omission. Dans les articles des manufactures, il a aussi plusieurs omissions, ce qui paroît extraordinaire, quoique le traité de commerce explique quelques articles, comme celui du coton, des manufactures, etc.

Pour se former une idée de l'exportation et de l'importation de la France, il faut examiner lesdeux, et ne pas la prendre dans l'examen de l'une ou de l'autre séparément. Une idée ainsi formée, ou par toute autre combinaison quelconque, n'admettra jamais un moment la possibilité d'une balance de commerce de 70 millions de liv. en faveur de la France, taux auquel M. Necker la porte dans son ouvrage, de l'Administration des Finances, mais que M. de Casaux a réfuté, dans son Méchanisme

des sociétés, d'une manière à laquelle il est impossible de répondre. Il sera curieux d'examiner le montant des importations du produit des terres, sans y comprendre les minéraux.

| En 1784, les importations<br>du produitnet des terres<br>montoient d |                                                                                        | En 1787, le même prod<br>étoit de |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soie                                                                 | 1,925,000<br>1,182,700<br>1,64,800<br>1,013,700<br>1,398,400<br>1,601,000<br>1,820,700 | Laine                             | 22,884,000<br>28,265,000<br>11,096,000<br>16,640,000<br>29,070,000<br>14,142,000<br>24,206,000 |

On peut donc dire que la France importe, année commune, pour environ 145 millions de livres, des productions de l'agriculture; et ces importations sont une preuve frappante que je n'étois pas bien éloigné de la vérité, lorsque je condannois si sévèrement le système d'agriculture de France, presque dans tous ses points, les vignes seules exceptées. Quand

on voit le pays de l'Europe le plus propre à la production de la laine, en importer cette quantité immense, on peut juger de son déficit en moutons, et combien son agriculture doit souffrir, même du manque d'engrais, que pourroit fournir le nombre de ces animaux, qu'il est obligé d'importer annuellement. L'importation d'un si grand nombre d'autres animaux vivans parle le même langage. Son agriculture languit dans toutes les parties du royaume, faute ·d'un nombre suffisant de bestiaux, et il est imposssible de satisfaire aux demandes de la nation. Il y a cependant, dans ce commerce d'animaux vivans, une circonstance, qui fait le plus grand honneur au bon sens et à la politique de l'ancien gouvernement français ; c'est que , quoiqu'il eût un si grand besoin de laine pour ses propres fabriques , et qu'il prît une infinité de mesures, pour augmenter le nombre des moutons et en améliorer la race, il n'avoit pas prohibé l'exportation des moutons vivans ni de la laine, il n'avoit même mis des droits que pour s'assurer du montant de cette exportation. Il paroît par les registres que la France exportoit annuelle-

ment plus de cent mille moutons ; ce n'est pas faute d'expérience que l'ancien gouvernement avoit adopté cette politique; car l'exportation des moutons avoit été défendue pendant plusieurs années, mais trouvant que cette mesure nuisoit à l'amélioration des racce, il avoit laissé le commerce libre, etavoit depuis toujours suivi le même plan; par ce systême, il fut certain que leur prix étoit aussi haut en France que chez ses voisins, et que conséquemment l'amélioration des races, se trouvoit encouragée autant que cette égalité de prix pouvoit le faire. L'exportation des marchandises de laine, en 1784, monte à 24 millions, 795 mille, 800 livres, et n'est pas égale à l'importation de la laine non travaillée. C'est pourquoi, selon le calcul général, la France ne se suffit pas à elle-même pour ces marchandises ; et le traité de commerce ayant introduit plusieurs étoffes de laine, elle est encore plus éloignée de la quantité nécessaire pour former la balance. En considérant le climat, le sol et la population du royaume, cet état de son commerce de laine indique certainement une bien grande négligence. Faute d'avoir amélioré

la race de ses moutons, ses laines sont fort mauvaises, et elle est obligée d'importer, à grands frais, d'autres laines, dont quelques-unes ne valent pas grand'chose ; et conséquemment ses manufactures éprouvent le plus grand désayantage, à cause du mauvais état de son agriculture. Les mesures qu'elle a prises pour améliorer ses laines, en donnant des pensions à des académiciens, et en faisant faire des expériences sur plusieurs points évidens ne sont pas de bons moyens pour réussir. Un cultivateur anglais, à la tête d'une ferme à moutons, de trois ou quatre mille acres,. feroit plus, en peu d'années, pour l'amélioration de leurs laines, que tous les philosophes et les académiciens en dix siecles. Commerce des Indes Occidentales.

En 1786, les importations de ces Colonies en France étoient :

| La Martinique                  | 23,058,000     |
|--------------------------------|----------------|
| La Guadelonpe                  | 14,330,000     |
| La Guyenne                     | 919,000        |
| Tabago                         | 4,113,000      |
| Sainte-Lucie, rien directement |                |
|                                |                |
|                                | (1)174.831.000 |

Saint-Domingue ....

<sup>(1)</sup> Le total, en 1784, étoit de 139,000,000 de liv. Oue veut donc dire M. Begouen du Havre, en faisant

Cette somme provenoit de 174 millions, 222 mille liv. pesant de sucre. — 66 millions, 231 mille pesant de café. — 7 millions, 595 mille pesant de coton. Il y avoit 569 vaisscaux, contenant 162 mille, 3r1 tonneaux; employés dans ce commerce, dont Bordeaux (1) avoit 246, qui contenoient 75 mille, 265 tonneaux.

monter cela à 220,000,000 de liv., luit cents vaisseaux, douze cents vaisseaux, — vingt-cinq mille matchts, et i en sais quelles autres estravagances? Précis sur l'Importance des Colonies, in-8°, 1790, pag. 3,5, etc. Un autre écrivain dit: huit cents grands vaisseaux, cinq cents petits, et 240,000,000 livres Opinion de M. Blin, pag. 7. Je ne conçois pas sur quoi on peut fairo ces calculs.

(1) Je crois que Bordeaux fait fait un plus grand. commerce qu'aucune ville de province, sous la domination de la Grande-Bretagne. Celles qui en font le plus,, sont,

|                                                     | TONNEAUX. | MATILOTS. |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Newcastel qui, en 1787,<br>avoit un nombre de vais- |           | ١ ا       |
| scaux qui contenoit                                 | 105 000   | 5,300     |
| Liverpool                                           | 72,000    | 10,050    |
| Witheliaven                                         | 53,000    | 4:000     |
| Sunderland                                          | 53,000    | 3 300     |
| Whitby                                              | 45,000    | 4,200     |
| Holl.                                               | 46,000    | 47-       |
| Bristol                                             | 33,000    | 4,070     |
| Ya mouth                                            | 32,000    | 77        |
| Lyon                                                | 14,000    |           |
| Lyon                                                | 14,000    |           |
|                                                     |           |           |

S 4

| Exportations de F<br>Isles, en                                                                                | rance à ces<br>1786.                                         |                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A Saint-Domingue. A la Martinique. A la Guadeloupe. A la Gasenne. A Tabago. A Sainte-Lucie, rien directement. | 41,700,000 <sup>8</sup> 12,103,000 6,274,000 578,000 658,000 | Importations de ces Isles  Exportations a ces Isles  Balance contre la France | 174,831,000 |

Le 30 août 1784, sous le ministère du maréchal de Castries, il fut permis aux étrangers, sous certaines restrictions, de commercer avec les isles à sucre de France, après une vive controverse pour et contre, pac le moyen de l'impression. En conséquence de cet arrêt, le commerce de 1786 fut comme il suit:

| Importations dans les Isles                                                                                        |                                                                                             | Exportations de ditto.                                                                                       |                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Des Etats-Unis<br>Par les Anglais<br>Les Espagnols<br>Lès Hollandhis<br>Les Portognis<br>Les Danois<br>Les Suédois | 13,055 000 <sup>8</sup><br>4,550,000<br>2,201,000<br>801,000<br>152,000<br>68,000<br>41,000 | Venduaux Américains pour<br>Aux Anglais<br>Aux Espagnols.<br>Aux Hollandais.<br>Aux Suédois et<br>aux Danois | 7,263,000<br>1,259,000<br>3,183,000<br>2,030,000<br>3,11,000 |  |
| Torat                                                                                                              | 20,878,000                                                                                  | TOTAL                                                                                                        | 14,132,000                                                   |  |

| Navigation pour ce commerce.                                  |                            |                                     |                                                                       |                                                   |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Vaisseaux amé-<br>ricains<br>Français<br>Anglais<br>Espagnols | 1,392<br>313<br>169<br>215 | 105,095<br>9,122<br>10,192<br>6,471 | Exportations.  Américains Prançais Anglais Espagnols Hollandais, etc. | VAISSTAUX.<br>1,127<br>5 14<br>15 1<br>24 1<br>32 | 85,403<br>13,941<br>10,778<br>5,856<br>1,821 |  |
| Hollandais ,<br>Portugais , Sué-<br>dois , et Da-<br>nois     | 2,173                      | 133,109                             | TOTAUX                                                                | 2,095                                             | 117,799                                      |  |

Comme la culture et les exportations des isles en 1786 furent plus considérables qu'en 1784, les demandes de marchandises de France doivent aussi avoir été plus considérables ; mais c'est ce qui n'arriva pas.

Cela seroit cependant arrivé, si l'arrêt du 30 août n'avoit pas ouvert le commerce des colonies aux étrangers, qui y portèrent des articles de manufactures, ainsi que des meubles et des subsistances. C'est une grande question de savoir si cette politique étoit bonne ; elle est susceptible de bien des argumens; le bénéfice que retire la andre patrie de la possession de ses colonies, c'est en len fournissant leurs provisions; en leur vendant tout ce dont elles ont besoin, et en assurant la navigation nécessaire pour cet objet. Ce n'est certainement pas pour du sucre et du café que les nations établissent des colonies ; elles sont sûres de ces objets et de toute autre denrée, pourvn qu'elles soient assez riches. pour les payer. Un Russe, un Polonais est. aussi assuré d'avoir du sucre qu'un Français ou un Anglais, et les gouvernemens de ces peuples peuvent lever un aussi grand revenu sur l'importation de ces marchandises, que les gonvernemens qui possèdent les isles. Le bénéfice particulier, retiré des colonies, est donc le monopole de leur approvisionnement. Il est inutile de dire qu'en permettant aux colons d'acheter ce dont ils ont besoin, au plus bas prix et de la première main , ils seront en état de faire plus de sucre, ce qui tournera finalement au profit de la mère patrie, puisque, quelque riches qu'ils puissent devenir, et quelque soit le degré de culture où ils

puissent porter leurs terres, les avantages de la mère patrie ne sauroient provenir que des denrées qu'elle leur fournit ; ct qu'en perdant ces avantages pour avoir plus de sucre, elle perd tout ce qui rend la possession des colonies desirable. Il seroit bien que tous les pays ouvrissent leurs colonies à toute la terre, sur des principes de liberté et de libéralité ; il soroit même encore mieux de faire un pas de plus, et de ne plus avoir de colonies. Les isles à sucre de toutes les nations, dans les Indes occidentales, y comprise la grande isle de Cuba, sont assez considérables pour former une nation indépendante; et il n'est pas besoin de bien des argumens pour démontrer que l'existence d'une parcille nation seroit plus avantageuse aux Anglais, aux Français et aux Espagnols, que la possession de ces isles. Mais pour revenir à l'arrêt du 30 août, on peut dire, sans craindre de se tromper, que la politique, qui engagea le maréchal de Castries à ouvrir les colonies , étoit erronnée, et qu'elle fut nuisible en proportion de l'étenduc de commerce auquel elle donna licu:

Le résultat du commerce de sucre de France est à - peu - près comme celui du commerce que l'Angleterre fait avec ses colonies ; une grande balance contre elle. - On trouve des écrivains, qui disent que ce commerce doit être considéré sous un point-de-vue tout différent des autres . son mérite ne dépendant pas des exportations, mais des importations : j'ai trouvé les mêmes idées en France; et comme cela est un objet de grande importance dans l'économie d'un Empire, il est bon d'observer , 1º. que l'avantage qui résulte du commerce, c'est l'encouragement donné à l'industrie de la nation, soit dans son agriculture, soit dans ses manufactures; et ce sont certainement les exportations, qui occasionnent cet encouragement, etnon pas les importations, à moins que ce ne soit celles des matières premières ; 2º. que les véritables richesses de tous les commerces consistent dans la consommation des denrées, qui sont l'objet de ces commerces, et que si une nation est assez riche pour faire une grande consommation de sucre et de café, elle a sûrement le pouvoir de donner de l'activité à la quantité de son

industrie, proportionnée au commerce auquel cette consommation donne lieu: que le sucre soit le produit de ses propres colonies ou de celles des autres puissances. 3º. Les impôts levés sur les marchandises des Indes Occidentales ne fournissent aucuns motifs pour regarder la possession de ces colonies comme avantageuse, puisque c'est la consommation qui paye l'impôt, et non pas la possession de la terre qui produit les denrées. 4º. Le monopole de la navigation n'est utile qu'autant qu'il comprend la construction des vaisseaux et leur gréement ; la possession d'un grand nombre de matelots, pour servir d'instrumens à la guerre, doit être considérée sous le même point-de-vue que les grandes armées russes ou prussiennes, c'est-à-dire, comme les pestes de la société, les instrumens de l'ambition et de la plus grande des misères (1). 5°. La possession des isles à



<sup>(3)</sup> Il faut déraciner les préjugés les plus invétérés en Angleterre, avant de pouvoir persuader les habitans à reconnoître cette vérité évidente. Ces préjugés ent pris naissance dans la crainte d'être conquis par la France; crainte que le gouvernement s'est efforcé.

sucre fait placer d'immenses capitaux dans l'agriculture de l'Amérique, au lieu de l'agriculture de France. Les habitans de ce royaume meurent périodiquement de faim, parce que les capitaux, qui devroient produire du bled en France, sont employés à faire croître du sucre à Saint-Domingue. Quelqu'avantage que puissent voir les avocats pour les colonies dans de pareilles possessions, qu'ils nous prouvent que le plucement de capitaux semblables, dans l'agriculture de France, ne produiroit pas des avantages égaux et même infiniment supérieurs! 6º. J'ai montré, dans un autre lieu, qu'il y avoit dans l'agriculture de France un capital de près de onze milliars moindre que dans celle d'Angleterre, (450 millions sterling); peut-il donc exister une plus grande folie que celle de placer des

de propaget depuis la révolution , pour suivre ses plans de dépense , de prodigalité et de dettes. Le Portugal , la Sardaigne , les petits États d'Allemagne et d'Italie , la Suède et le Danemarck ont été capables de se défendre , malgré les défrait de leurgouvernement et le manque de population ; mais ont va conquérir les isles Britanniques , qui ont quinze millions d'habitans.

capitaux dans l'agriculture de l'Amérique, pour se procurer un commerce dont la balance est de plus de 100 millions de liv. au détriment de la mère patrie, tandis que l'on ne trouve que la pauvreté dans les champs qui doivent nourrir les Français? 7º. Si l'on me dit que la réexportation des marchandises des isles est immense, et même plus grande que cette balance, je réponds, en premier lieu, que M. Necker nous donne lieu de croire que cette réexportation est fort exagérée; mais en accordant qu'elle soit aussi considérable qu'on voudroit la faire paroître, la France a acheté ces marchandises avant de les vendre, et a payé en espèces la balance qui · étoit contre elle; perdant d'abord par son commerce avec l'Amérique les sommes qu'elle gagne ensuite en les exportant dans le Nord. Le bénéfice d'un pareil commerce n'est autre chose qu'un bénéfice d'échange et de transport. Mais dans l'emploi du capital, la perte est grande. Dans tous les commerces ordinaires, tels que ceux qu'elle fait au levant, ou avec l'Espagne, elle retire les profits accoutumés du commerce, sans fournir de capitaux pour la production des denrées qu'elle achète; mais dans les Indes Occidentales elle est obligée de fournir des capitaux doubles, d'abord pour produire les denrées qu'elle vend, et ensuite celles qu'elle achète. 8º. Si l'on dit que Saint-Domingue ne doit pas être considéré comme un pays étranger, avec lequel la France commerce, ni comme une colonie, mais comme une partie d'ellemême ; et que la balance entre les deux pays est comme la balance entre Paris et les provinces ; je répondrai alors que c'est une province si mal située, qu'arrêter le cours des capitaux dans les autres provinces pour les porter dans celle-ci, c'est faire un acte qui approche de la folie; d'abord, à cause de son éloignement et de . l'obligation où l'on est de la faire cultiver par des esclaves, elle est très-peu sûre. Si elle échappe aux attaques d'ennemis européens, le cours ordinaire des évènemens la jettera dans les mains des États-Unis. Secondement, elle exige une grande marine pour sa protection; et conséquemment un impôt sur toutes les autres provinces, montant à 48 millions annuellement. Quelle dépense la possession de la

Bretagne

Bretagne occasionne-t-elle au Languedoc? sa part de la défense commune. En est-il sinsi de Saint-Domingue ? La France entretient pour sa protection une marine de 48 millions, et Saint-Domingne ne paye pas un sou pour défendre la France, ni même pour sa propre défense. Selon les règles du bon sens, la possession d'une pareille province devroit être regardée comme un principe de pauvreté et de foiblesse, plutôt que comme une source de richesses et de puissance. 9°. J'ai conversé sur ce sujet au Havre, à Nantes, à Bordeaux et à Marseille; et je n'ai pas rencontré un homme qui ait pu me donner aucune autre bonne raison en faveur de ce système, sinon que l'agriculture, dans les Indes occidentales, étoit lucrative, et qu'elle ne l'étoit pas en France. On se sert du même argument en Angleterre, et avec autant de justesse. Je conviens du fait ; et il conduit immédiatement à la pernicieuse doctrine des impôts de restriction et de prohibition sur les terres de l'Europe, qui oblige les gens enclins à pratiquer l'agriculture à aller dans un autre hémisphère avec leurs capitaux, pour avoir de plus Tome III.

de la Guadeloupe avec la misère de la Sologne. Quand on achète les richesses de l'Amérique, par la pauvreté et la détresse de provinces entières, comment peut-on être assez aveugle pour croire la balance avantageuse? Je ne me suis servi d'aucun argument contre les isles à sucre françaises, qui ne soit également applicable aux isles anglaises; je les regarde comme des obstacles équivalens à la prospérité des deux royaumes ; et si la perta de l'Amérique septentrionale peut servir d'expérience, ce grand et important évènement est une preuve de ce que j'avance, - qu'un pays peut perdre le monopole d'une colonie éloignée et devenir plus riche, plus puissant et plus heureux, par cette perte imaginaire !

Si ces principes sont justes, et une multitude de faits en prouve la justesse, que doit-on penser d'un politique qui dit que la perte du Bengale, ou de l'argent que les Hollandais ont dans nos fonds, ruineroit l'Angleterre (1)?

<sup>(1)</sup> Consid. sur les richesses et le luxe, in-8°. 1787, p. 492. L'opinion, que l'Angleterre avant le

n'y en a pas qui soit plus favorable à ces avantages climériques supposés devoir résulter d'une grande marine. Les Français ont constamment encouragé la pêche. Est admettant qu'ils aient eu raison de faire de si grands efforts pour devenir une puissance formidable sur mer, ce qui ses pendant est très problématique, ils opt sûrement pris des mesures très - sages, optiment d'étendre ces pépinières de la puissance maritime.

|           |          |    |        |       |     | 1000          | VAISSEAUX.               | TONNEAUR.                   |
|-----------|----------|----|--------|-------|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Péc<br>la | be<br>ud | de | Terre- | Neuve | et. | d'Ice - (178) | 301<br>301<br>453<br>453 | 36,312<br>48,6173<br>51,143 |

La plopari des pâches nationales sont dans un état flerissant; elles employoient, en 1786 :

|                      | SSEAUX FONNEAU                  | x, |
|----------------------|---------------------------------|----|
| Pour le hareng , ctc | 128<br>391 . 47.399<br>62 3,712 | ,  |

Dieppe fait une grande pertie de tontes em peches , ayant 5 cents 56 vaisseaux , contenant 21 mille 5 cents 31 tonneque.

### Commerce avec les États-Unis.

Le commerce que la France fait avec les Anglo-Americains, est tonte la récompense qu'elle reçoit pour avoir probablement dépensé douze cents millions, afin d'assurer leur liberté. Des idées chimériques d'affoiblir la puissance Britannique s'étoient emparéés du cabinet de Versailles; mais à peine la paix fut-elle rétablie, que cès folles espérances s'évanouirent entièmement; chaque heure, chaque moment prouva que l'Angleterre, en se débarassant de ses colonies, étoit si éloignée d'avoir perdu la moindre chose, qu'elle avoit gagné immensément. L'exposé de ce commerce démontrera que la France fut aussi trompée de ce côté-là que de l'autre,

| PAmer  | ion de | France  | , les ir | nportation<br>out de | s de   | ,600,000H<br>,100,000 |
|--------|--------|---------|----------|----------------------|--------|-----------------------|
|        | 1      | 0       |          |                      | 2      | 2,700,000             |
|        |        |         |          |                      |        |                       |
| rione: |        | e Franc |          | Amé 1,80             | 00,000 | *                     |
|        | PA SA  | LCH.IS  |          |                      | -      | 3,200,000             |
| den of | у,     | E. Car  | . 1      | 1                    | -      |                       |

- Ces républicains, dit M. Arnould (1),
- » se precurent maintenant sur nous une
- » balance en argent, de sept à huit mil-
- » lions, avec laquelle ils soudoient l'in-
- » dustrie anglaise. Voilà donc pour la
- > France le nec plus ultrà d'un commerce,
- » dont l'espoir a pu contribuer à faire
- » sacrifier quelques centaines de millions,
- » et plusieurs générations d'hommes »!

#### Commerce en Russie.

On suppose communement, en Angleterre, que le commerce que la France fait avec la Russie est fort avantageux, et que sa balance est grandement en faveur de la première; il y a aussi des écrivains fran-

<sup>(1)</sup> De la Balance du Commerce, 1791, tome I p. 234. Voici le titre développé de cet ouvrage plein de recherches du plus grand intérêt. De la Balance du Commerce et des relations commerciales extérieures de la France , dans toutes les parties du globe , particultorement à la fin du règne de Louis XIV. et au moment de la révalution ; le tout appuyé de notes et tables raisonnées aux entiques sur le commerce et la navigation, la population, le produit territorial et de l'industrie, le prix du bled, le numéraire, le revenu, la dépense, et la dette publique de la France à ces deux spoques; avec la valeur de ses importations et exportations progressives depuis 1716 jusqu'en 1788 inclusivement; par M. Arnould , sous-directeur du Bureau de la Balance du Commerce, 2 vol. in-80. avec un vol. in-40, de tebleaux. Prix 12 liv. br. A Paris, chez Baisson, libraire.

çais qui prétendent la même chose ; l'état suivant montrera jusqu'à quel point cette croyance est conforme à la vérité :

| Importation<br>De France- | 1                | 6,871,900H<br>6 168 505 |         |
|---------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| BALANCE                   | CONTRE LA FRANCE | 1                       | 763 400 |

Il faut remarquer que ecci n'est que co qui est porté dans des navires français, la plus grande partie de ce commèrce se faisant dans des vaisseaux anglais et hollàndais.

## s sp t zuga Nasigation.

Les lecteurs modernes n'ont pas besein d'avoir beaucoup d'inquietude sur le commerce ou sur la navigation d'aucun pays; ils peuvent cire assurés que l'asprit de trafic qui s'est empare de toutes les nations; rendra les gouvernequens fort attentifs à ce qui regarde len commerce, quoiqu'ils laissent en incue tems leur agriculture dans le dernier degré de panyreté et de négligence. Toutes les autorités que j'ai trouvées, touchant la navigation de la Franco, sont fort anciennes; les personnes curieuses de ces spéculations seront peut-être bien-aisse du défail suivant:

### aisseaux sortis des ports de France , en 1783.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VAISSEAUX                                                               | LCHNEZUZ                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour fe levan et la côte de Ba barie.  Pêter de la briténe  Pêter de la briténe  Pêter de la mergera.  Pêter de la mergera.  Pêter de la mongerea.  Pêter de la Mediterrannée  Dêter de la morne.  Dour l'Orient et la Méditerrannée  Dêter de la morne.  Pour l'orient de l'Europe et les Etats-Unis  Pour les Tailes de la côte de G.  Parien l'avinges de la côte de G.  Prance, et de Boutpon, par les compagisos ou autrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 365<br>14<br>310<br>437<br>1,411<br>2,568<br>432<br>2,018<br>677<br>103 | 47.285<br>3,232<br>9,84<br>4.714<br>4.89<br>11,596<br>45.446<br>128.715<br>492,553<br>35,227 |
| the face of the same of the sa | 8,504                                                                   | 516.220                                                                                      |
| MACONING CONTRACTOR P. CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.594                                                                   | 516,,279                                                                                     |

N. B. Toute sa navigation. en France et en Amerique, soit par le moyen de vaisseaux frinçais ou étrangers, monte a 9 mil e 445 vais-

### Cabotage , la même annéc.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VA SSTAUR. TONNEAUX.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vainepaux femçais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,160 997 665.<br>60 2,742 |
| Here is a contract of the second contract of the contract of t | 22 420 1,000 403            |

N. B. Il n'y a pas de l'ifférence entre vaisseau et voyage; si un vaisseau 1.0. B. 18 y a pas do différence entre vaissers et portaget è en missessi fait diapt vorage par en, il de energi dre chappe by via. C. Lar giel. Sardaigne, qui jancié contenir un si gend nombre de vaisse aux et y prade dargae, qui jancié contenir un si gend nombre de vaisse aux est y prade palelo quelcon que, sur les coies de rette fale.

— Par Le port de il l'ainex si. Il panti que ce se sont given que des chalenges; conx employés ; la pétide da lasering seul admirtur tiente tomotux, — et à la pétic de nausqueen d'à preprés dix tonseaux.

La navigation d'Angleterre , pour une anuce , hussant 30 septembre 1787 , fut :

|                                                            | VAISSRAUX.           | TONNEAUE.                                | Номин                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Angleis.  Ecosetis  De la compagnie des Indes,  Irlandais. | 8 711<br>1,700<br>54 | 95 (,729<br>13 3,034<br>43,629<br>60,000 | 84,53±<br>1 5,443<br>5,400 |
|                                                            | 10,465               | 1,191,392                                | 103,375                    |

sans comprendre le commerce des Indes occidentales, ni celui des Colonio de l'Amerique seprentrionale, ni colui de l'Afrique et de l'Asie, les veix seaux de la compagnies exceptes.

Progrès du commerce de France (1)..

|        |           |                        | IMPORTATIONS. | EXPORTATIONS. |
|--------|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| Depuis | 1716 jusq | nen 1720, en paix, tau | k liv         | Fr            |
|        | moyen pa  | r an                   | 65 070,000    | 106,216,000   |
|        | 1731 juse | u'en 1732 , paix       | 80,198,085    | 116,765,000   |
|        | 1733      | 1731, guerre           | 76,600 000    | 124,465,000   |
|        | 1736      | 1739 , paix            | 102,035,000   | 143,441,000   |
|        | 1710      | 1748, guerre           | 112 805,000   | 192,334,000   |
|        | 1719      | 1755 , paix            | 155,555,000   | 257,205 000   |
|        | 1756      | 1763; gaerre           | . 133,778,000 | 210,890,000   |
|        | 1764      | 1775; paix             | 165,161,000   | 309,245,000   |
|        | 1777      | 1783, guerre           | 207,536,000   | 259,789,000   |
|        | 1784      | 1788 , paix            | 301,727,000   | 354.423,000   |

| Anniss.                                      | IMPORTATIONS.                                                                            | EXPORTATIONS                                                                                                | ANNÉSS.                                              | IMPORTATIONS.                                                                                                | EXPORTATIONS.                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1717<br>1725<br>1735<br>1738<br>1743<br>1763 | 6,346,768<br>7,094,708<br>8,165,184<br>7,488,960<br>7,835,353<br>8,625,029<br>11,665,036 | liv. steu<br>9,147,700<br>11,352,480<br>-13,544,144<br>12,289,495<br>14,623,653<br>14,264:614<br>16,160,181 | 1771<br>1783<br>1785<br>1787<br>1788<br>1789<br>1790 | av. steff.<br>12,821,995<br>13,122,235<br>16,279,479<br>17,821,000<br>18,027,000<br>17,821,000<br>19,130,000 | 15v. 846<br>17,161,146<br>15,450,778<br>16,778,228<br>16,869,000<br>17,471,000<br>19,340,000<br>20,120,000 |

Comme la balance, ou les idées de balance sont très-chimériques, nous trouverons, en comparant les deux colonnes ensemble, que le commerce d'Angleterre n'a souffert aucun déclin, mais qu'au contraire il est plus grand que jamais ; il faut cependant observer que ses progrès n'ont pas été aussi rapides que ceux du commerce de France, qui dans le dernier période a été trois fois et demì plus grand que dans le premier ; au lieu que le nôtre n'a presque fait que doubler. Le commerce de France est prespre double, depuis la paix de 1763; mais le nôtre n'a pas fait tant de progrès. Or il est remarquable que les améliorations, qui collectivement sont des signes de prospérité nationale, ont été, dans cet espace de vingtneuf ans, beaucoup plus considérables en Angleterre qu'en France ; ce qui est une preuve assez évidente que ces améliorations et cette prospérité dépendent de quelque autre chose que du commerce étranger ; et , comme toute la force de cet argument est fondée sur des faits, et non pas sur la théorie ou sur l'opinion, elle devroit arrêter cette fureur aveugle pour le commerce, qui a peut-être été plus înneste à l'Europe que tous les autres mauensemble. On voit donc que le commerce de France a fait des progrès rapides; et nous avons montré, dans un nutre lieu; que son agriculture n'en avoit fait que peu ou point; au contraire, l'agriculture, d'Angleterre, quoique rarement protégée du gouvernement, a fait de grands progrès, et son commerce n'en a fait que très peu.

Ajoutez à cela la grande supériorité du dernier royaume, en fait de prospérité nationale, et vous-serez pleinement convaincu que la leçon, donnée par de pareils faits, n'a pas besoin de commentaire.

Du traité de commerce entre la Grande-Bretagne et la France.

Je vais mettre devant les yeux du lecteur de résultat du traité, selon les registres de la douane d'Angleterre, et selon ceux du bureau de la balance du commerce à Paris ; je dois espendant remarquer que les derniers sont beaucoup plus exacts que les premiers; et, quand it se rouvera des choses contradictoires, je h'hésiterai pas à m'en rapporter à l'autorité française; car il est certain que l'estimation de quelques articles, dans les registres anglais, ressemble à celles qui ont été faites du tems de Charles II, quoiqu'il soit connu que leur valeur a quintuplé.

| R            | EGISTRE                    | SAN     | GLAIS.                         |
|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| Exfor        | TATIONS des                | Marchan | dises anglaises                |
|              | en Fi                      | ance.   |                                |
|              | liv. sterl. s. d.          | 1784    | liv. sterl. s. d.              |
| 1769         | 83,213 18 4<br>93,231 7 5  | 1785    | 244,8:7 19 5                   |
| 1771         | 85,951 a 6<br>72,534 13 7  | 1777    | 343,707 11 10<br>713,446 14 11 |
| 1773<br>1774 | 95,370 a3-8<br>85,685 13 2 | 1788    | 884,100 7 1 630,377 17 0       |

L'augmentation, dans les années 1785 et 1786, peut être attribuée à la rage d'avoir tout anglais, qui étoit alors à son comble: dès que l'honneur de la nation fut assuré, et qu'elle eut effacé la honte de la guerre de 1756, par les succès de celle de l'Amérique, une prédifection pour tout ce qui étoit anglais s'empara rapidement des esprits. Afir de faire voir quelle est la proportion de marchandises que

nous exportons en France, comparativement à nos exportations dans les autres parties du monde, je vais en insérer la totalité, fondée sur les mêmes autorités.

|      | liv. sterl. 3. | 4. |
|------|----------------|----|
| 1786 | 11,830,194 19  | 7  |
| 1787 | 12,053,900 3   | 5  |
| 1788 | 12,724,719 16  | ,  |
| 1789 | 13,779,740 18  | 9  |
| 1790 | 14,921,000 0   | •  |

Nous savons que toutes ces sommes sont inexactes; mais nous pouvons supposer que l'inexactitude est la même une année que l'autre, et conséquemment la comparaison de l'une avec l'autre est assez exacte. J'ai pris les comptes suivans dans les registres de France avec beaucoup d'attention; et comme on a levé des droits sur tous les articles, il peut arriver qu'il y ait du plus, mais il n'y a pas de moins.

# REGISTRES FRANÇAIS.

### IMPORTATIONS d'Angleterre en France en 1788.

|                                            | liv. touts. |
|--------------------------------------------|-------------|
| Bois, Charbon de terre et matières brutes, |             |
| le Charbon de terre monte seul à           |             |
| 6,000,000 liv                              | 16,553,400  |
| Autres matériaux, qui ne sont pas direc-   |             |
| tement les productions de la terre         | 2,246,500   |
| Marchandises manufacturées                 | 19,101,900  |
| Manufactures de l'industrie étrangère      | 7,700,900   |
| Boissons                                   | 271,000     |
| Commestibles , tels que la viande salée,   |             |
| Beurre , etc                               | 9,992,300   |
| Drogues                                    | 1,995,900   |
| Epiceries                                  | 1,026,900   |
| Bétail et Chevaux                          | 702,800     |
| Tabac                                      | 843,100     |
| Articles divers                            | 187,200     |
| Cotons et Marchandises des Indes occi-     |             |
| dentales , point.                          |             |
| TATAR                                      | 60-631-000  |

### Exformations de France en Angleterre en 1738.

|                     |                                                     | liv. tourn. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Bois, Charbon de te | erre et matières brutes,                            | 534,100     |
| rectement des pre   | ites, qui ne sont pas di-<br>oductions de la terre. | 635,200     |
|                     | Manufactures de                                     |             |
| France              |                                                     | 4,786,200   |
|                     | industric é rangère                                 |             |
| Boissons            |                                                     | 13,492,500  |
| Comestibles         |                                                     | 2,215,400   |
| Drogues             |                                                     | 759,100     |
| Epiceries , aucune  | s                                                   |             |
| Bétail et Chevaux   |                                                     | - 181,700   |
| T tiac              |                                                     | 733,900     |
| Articles divers     |                                                     | 167,400     |
| Coton des Indes o   | ccidentales                                         | 4,297,100   |
| Marchandises des I  | ndes occidentales                                   | 641,100     |
|                     |                                                     | 2- (50 5:   |

T 0 TA L..... 30,458,500

Expication.— Ti utes les marchandises minufacturées, tant anglaises qu'êtrangères, importées par les marchands anglais, ônt été estimées au moins un tiers au-dessous de leur valeur, ce qui fait une additton de 3,235,800 l. Les exportations de France doivent aussi être plus considérables par le moyen de la contrebande, etc. etc.; de sorte qu'il y a lieu de croire que le véritable état des comptes entre les deux nations est cœmme il suit:

Expotations

| Exportations d'Angleterre en France.  de France en Angleterre |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BAZANCE contre la France                                      | 29,480,130              |
| Total des Exportations d'Angleterre en France en 1789         | 58,000,000 <sup>#</sup> |
|                                                               |                         |

Ditto de Manufacture An- ( 1787 ... glaise en.....

Il paroît par-là que les douanes des deux nations ne différent pas matériellement dans leurs comptes.

Je suis plus content de ce compte, que s'il étoit, comme la chambre de commerce de Normandie se l'étoit imaginé, beaucoup plus en faveur de l'Angleterre ; car il est plus probable que ces bénéfices continueront, que le traité sera renouvelé, et conséquemment que la paix entre les deux nations durera plus long-tems. La balance des articles de manufactures n'est pas de plus de quatorze millions; ce qui est bien éloigné des idées des Français; et, selon la nature des choses, elle doit diminuer. Les 18 millions de matières brutes et de charbon de terre, au lieu d'être une im-Tome III.

portation nuisible à l'industrie française lui est au contraire avantageuse; les Francais la regardent eux-mêmes comme telle, et sont fâchés de l'ancien droit qui existe sur l'importation du charbon d'Angleterre, assurant qu'il ne devroit pas y en avoir. Il v a pour 10 millions d'importations, et une balance de huit objets indirects d'agriculture, tels que du grain et de la viande. Quand un peuple gère son agriculture d'une manière si absurde, qu'il n'est pas en état de se nourrir lui-même, il doit remercier ses voisins de ce qu'ils veulent bien le faire. Les matières premières ou brutes, y compris les drogues avec le bétail, le grain et les chevaux, font presque toute la balance, quelque considérable qu'elle soit , payée à l'Angleterre sur le total; et comme il est aussi avantageux pour la France d'importer ces objets, que pour l'Angleterre de les exporter, on doit regarder la totalité du commerce, tant par sa balance que dans son étendue. comme accordant des avantages réciproques , et tendant conséquemment à avancer la prosperité des deux royaumes. Il y a néanmoins une circonstance dans laquelle

il s'en faut de beaucoup que les choses soient réciproques, et c'est dans les paiemens. Les Français sont payés pour leurs marchandises, quelles qu'elles puissent être, selon l'accord qu'ils ont fait; mais il n'en est pas de même par rapport aux Anglais. Les manufacturiers de Manchester se plaignent beaucoup de la manière dont ils sont traités en France, non-seulement par rapport au paiement, mais aussi à cause du manque de confiance, puisque les ordres de, marchandises qu'ils reçoivent éprouvent toujours des contestations et des déductions de la part des négocians français, quoiqu'ils les exécutent avec exactitude et selon des échantillons donnés: et en rendant justice à la ponctualité des Américains, des Allemands, etc., ils font tiès-peu de cas en général du commerce de France. Il en est de même des manufacturiers de Birmingham, qui assurent que le traité de commerce n'a été d'aucun avantage à leur ville; les Français ayant, avant le traité, pris autant de leurs marchandises en contrebande, qu'ils le font actuellement par un autre canal; avec cette différence que les facteurs hollandais.

allemands ou flamands, à qui ils avoient à faire auparavant, payoient mieux que les Français. Ces circonstances diminuent grandement le mérite apparent du traité, que l'on ne sauroit proprement évaluer , à moins de savoir le montant de nos exportations par la contrebande, avant qu'il existât. Les manufacturiers sont certainement les meilleurs juges, et dans tout le royaume ils sont d'accord pour le condamner, ou au moins pour assurer que ce n'a été qu'un changement de canal, et qu'il n'a pas du tout augmenté les exportations. On ne sauroit cependant douter de son avantage, sous un point-de-vue politique, puisqu'il tend à établir l'amitié et des liaisons entre les deux pays; car la scule chance qu'il a de maintenir la paix. est d'une beaucoup plus grande valeur que dix balances telles que celles que nous avons vues au bas des comptes précédens.

### CRAPITRE XX.

#### MANUFACTURES DE FRANCE.

LES notes que j'ai prises dans toutes les villes considérables de France, sont trop nombreuses pour les insérer ici. Je ne ferai donc que toucher sur deux ou trois des points les plus importans.

### Salaires.

Le salaire des ouvriers, taux moyen; dans toutes les fabriques, est de 26 sols.

— Des ouvrières, 15 sols. — Des fileuses, 9 sols. Ce salaire est sans doute beaucoup au-dessous de celui des manufactures d'Angleterre, où je crois que les hommes gagnent en général 40 sols; les femmes, 18 sols, et les fileuses, 12 sols 6 den., comme je l'ei fait voir dans les Annales d'Agriculture. La grande supériorité des manufactures anglaises sur celles de France, jointe au haut prix du travail, est un sujet d'une grande importance poli-

tique ; car elle montre clairement que ce n'est pas le bas prix nominal du travail, qui favorise les manufactures, puisqu'elles fleurissent davantage là où le travail est nominalement le plus cher ; - peut-être mêmen'est-ce que pour cette raison qu'elles fleurissent, puisque le travail est en général réellement au plus bas prix, dans les endroits où il est nominalement au plus haut ; la qualité de l'ouvrage et la perfection du travail entrent grandement dans ce calcul; et cela doit beaucoup dépendre de l'état d'aisance de l'ouvrier. Quand il est bien nourri, bien habillé, et entretenu dans un état de vigueur et d'activité, il fait son ouvrage infiniment mieux qu'un homme, à qui sa pauvreté n'accorde que très-peu de nourriture. Il y a certainement beaucoup de luxe chez les gens qui travaillent aux manufactures en Angleterre; il n'v en a que très-peu chez les ouvriers français; ce mal apparent s'est si régulièrement accru, avec la prospérité des fabriques anglaises, que j'ai de la peine à le regarder comme un mal assez grand pour exiger des lois répressives, ce que quelques écrivains ont fort mal-à-propos demandé. Il peut, à la vérité, en résulter quelques inconvéniens; mais ils sont si étroitement liés avec les sources de la prospérité, qu'il scroit dangereux d'y toucher. Le bien est souvent caché sous un mai apparent; et, en remédiant au mal, il seroit possible qu'on détruisît le bien. Il en est quelque, fois ainsi dans le corps naturel; et je crois que c'est souvent le cas du corps politique.

Il y a une circonstance remarquable dans l'agriculture, ou plutôt dans l'économie domestique de France ; c'est que la culture du chanvre et du lin, pour la consommation du pays, domine dans toutes les parties du royaume. La question de savoir jusqu'à quel point cela peut être utile ou nuisible à la prospérité nationale est curieuse. D'un côté on peut dire; en faveur de ce systême, que la prospérité nationale n'étant autre chose que la prospérité réunie de familles particulières, si cette économie est avantageuse aux simples individus, elle doit aussi l'être à la nation en général; qu'elle est indubitablement utile à la famille d'un homme pauvre, parce qu'il vaut mieux occuper constamment les femmes et les enfans à habiller toute la famille, qu'être

V 4

obligé d'acheter tous ces objets à prix d'argent, chose que cet homme ne pourroit pas toujours faire. — Par le moyen d'une pareille industrie, une pauvre famille est aussi indépendente que sa situation en est susceptible. Tons ceux qui lui appartiennent sont, outre cela, plus chaudement et mieux entretenus, par rapport au linge, que s'ils étoient obligés de l'acheter; car tout ce qui s'achète à prix d'argent se consomme avec beaucoup plus d'économie que ce qui provient du travail des mains.

Ces argumens sont incontestables; cependant il y en a d'autres qui méritent attention. S'il est vrai que la prospérité nationale dépende de la prospérité individuelle, et que tout ce qui porte l'aisance dans la chaumière du pauvre ajoute en proportion à la masse des jouissances nationales, on doit également admettre que ce qui rend une nation florissante et riche fait refluer sur la classe indigente une grande partie de ces richesses; et que conséquemment, si les manufactures particulières de cette nature sont nuisibles à la grande masse d'intérêts nationaux; collectivement pris, elles doivent, jusqu'à un

certain point, l'être aux intérêts de chaque individu, pris séparément. Une société moderne fleurit, par l'échange réciproque des productions de la terre pour les manufactures des villes, par une liaison naturelle des unes avec les autres ; et l'on peut remarquer qu'une nation prospère, en général, en proportion de l'échange rapide de ces denrées, occasionné par une grande consommation. Si chaque famille d'un pays possède une portion de chanvre et de lin assez considérable pour fabriquer, pour sa propre consommation, tous les articles de manufactures qui dépendent de ces matières premières, la correspondance avantageuse de la campagne avec la ville se trouve interrompue, et il n'y a plus de circulation. Car,si cette pratique est bonne en fait de lin, elle l'est aussi en fait de laine ; conséquemment chaque famille aura un nombre suffisant de montons pour ses étoffes de laine; et, si chaque petit village a son tanneur, la même supposition peut avoir lieu par rapport au cuir. Un arpent de vignes pourroit fournir toute la boisson de la famille; et ainsi, par la scule industrie domestique, on satisfera à tous ses besoins, et une pauvre famille ( cette épithète ne lui convicadroit certainement plus ) n'aura pas besoin d'ailer au marché pour y rien acheter. Or , si elle n'y va rien acheter, elle ne sauroit non plus y aller vendre ; cette partie de la théorie est absolument nécessaire, car la ville n'a la faculté d'acheter qu'autant qu'elle a celle de vendre ; si la campagne n'acliète rien de la ville, la ville ne pout rien acheter de la campagne. Il est donc évident, par toutes les combinaisons sur ces sujets, que la division des terres en petites propriétés attaque toujours l'existence des villes, c'est-à-dire, de ce que sir James Stuart appelle les bras libres de la société. Un homme de la campagne, vivant sur sa petite terre, avec sa famille occupée à manufacturer tout ce dont elle peut avoir besoin, sans échange, liaison ou correspondance avec qui que ce soit, offre à la vérité le spectacle de la félicité champêtre; mais elle est d'un genre tout-à fait incompatible avec la prospérité d'une société moderne; et si la France étoit ainsi composée, elle deviendroit la proie du premier øggresseur. Pour adopter un pareil systeme, il faudroit que tous les impôts cessassent, et conséquemment la force publique seroit anéantie. Toute la routine de la viapourroit aussi bien se pratiquer sans argent qu'avec de l'argent; et celui qui n'auroit que des terres ou des denrées ne pourreit payer les impôts qu'en nature; ou, pour parler en d'autres termes, il n'en pourroit pas payer du tout. Donc quelque plausibles que soient ces argumens, en fayeur de ces manufactures privées, il existe bien des raisons pour les combattre.

En pareil cas, il vant mieux s'en rapporter aux faits qu'aux argumens. Les basses classes de la France ont abondance de pareilles fabriques, et sont misérables. Les basses classes de l'Angleterre les connoissent à peine, et sont fort à leur aise; mais en Galles, en Écosse, en Irlande, et dans quelques-uns de nos Comtés les plus en arrière en fait d'agriculture, ou y trouve ce système; et ce sent précisément les plus pauvres pays des trois reyaumes.

C'est avec regret que je me vois obligé de différer si souvent en opinien, sur des sujets politiques, avec un homme d'un

mérite aussi distingué que le comte de Mirabeau : mais il est absolument en faveur de ces manufactures privées et éparses, avançant cette étrange assertion : «Les » manufactures réunies, les entreprises de » quelques particuliers, qui soldent des » ouvriers au jour la journée pour travail-» ler à leur compte, ne feront jamais un » objet digne de l'attention des gouverne-» mens (1) ». S'il y a quelque vér té dans cette idée, les fabriques établies dans les villes dans lesquelles un maître manufacturier emploie les pauvres, ne valent r.n. Celles de Lyon, de Rouen, de Louviers, d'Elbeuf, de Carca sonne, de Manchester, de Birmingham, de Sheffield, etc., ne sont d'aucune valeur, et ne contribuent pas à la prospérité nationale. Ce seroit faire perdre du tems au lecteur que de réfuter formellement de pareilles opinions. Les faits sont trop palpables, et les argumens trop évidens, pour nous y arrêter.

<sup>(1)</sup> De la Monarchie Rrussienne, Tome III , page 109.

De l'influence des Manufactures sur l'Agriculture.

Normande. — De Rouen à Barentin. — Un beau sol, et beaucoup de manufactures; mais la plus détestable agriculture que j'aie encore vue; tous les champs pleins de mauvaises herbés.

Yectot. — Une belle étendue de terre; à a peine peut on trouver un sol plus gras et plus profond, mais il est misérablement cultivé; exception à la règle générale de France, où les bons terreins sont ordinairement bian cultivés; les récoltes de ce pays forment un contraste avec le sol.

Havre. — Tout ce pays, depuis Rouen et le pays de Caux, est une région plus manufacturière qu'agricole. Les manufacturière qu'agricole. Les manufactures sont les objets dont dépend la grande population de ce canton, les fermes n'étant qu'un objet secondaire. Le nombre de petites propriétés (conséquemment la population est très-grande) est cause que le prix et la rente des terres sont beaucoup au-dessus de la valeur de leurs produits. Les seigneurs divisent aussi leurs fermes selon que la hausse des rentes les y engage;

mais ils sont souvent obligés de dépendre de la prospérité des fabriques pour la rente de leurs biens. Tout le pays forme un spectacle très-curieux ; une vaste fabrique . une infinité d'emplois, et une population qui a absolument été nuisible à l'agriculture. C'est précisément ce qui existe dans le pays de Caux, dont le sol peut être regardé comme un des plus fertiles de France. Si son territoire avoit été misérable ou anide, il en auroit résulté un bien, car les fabriques l'auroient couvert de moissons. Or les fermiers du pays de Caux sont non-seulement manufacturiers . mais ils sont aussi négocians; les riches d'entr'eux s'engagent dans des spéculations de commerce au Havre, particulièrement dans le commerce du coton, et quelquesuns dans celui des Indes occidentales. C'est nne circonstance très-pernicieuse; car l'amélioration de leur culture n'est jamais l'objet ou le résultat de leurs richesses ; ils ne pensent qu'à s'engager de plus en plus dans le commerce et dans les manufactures. Quand ils ont une part dans une cargaison pour l'Amérique, ils ne s'embarrassent guère que leurs champs soient couverts de ronces ou d'épines.

BRETAGNE. - Saint-Brieuc. - Rencontrant ici un marchand de toile, et quelques personnes bien instruites, je pris des renseignemens sur l'état de l'agriculture dans la partie centrale de cette province, et particulièrement dans les cantons où la manufacture de toile (qui est la plus considérable de l'Europe ) est en activité. Tout ce que j'en avois vu étoit si misérable, que ie crovois que les autres parties pouvoient être meilleures. Je fus informé que toute la province étoit dans le même état, excepté l'évêché de Saint-Pol-de-Léon; que là où la manufacture de toile étoit établie, l'agriculture y étoit encore 'plus négligée, parce que le peuple comptoit entièrement sur cette manufacture; qu'il étoit impossible de remédier à ce mal, parce que les habitans ne pouvoient pas faire les travaux de leurs fabriques, et cultiver en même-tems les terres ; que comme les premiers étoient plus importans pour eux, ils négligeoient l'agriculture ; et qu'il y avoit des landes immensément dans les parties où étoient les fabriques.

Lorient. — l'entrai encore ici en convertasation sur les terres de Bretagne, et l'on m'assura qu'il y avoit d'immenses landes dans le pays où étoit la manufacture de toile, à Pontivy, Loudéac, etc., et que les terres cultivées étoient dans un pauvre état, car les tisserands sont les plus mauvais cultivateurs de la province.

Auvergnac. — Une personne, qui connoissoit parfaitement la Bretagne, m'informa que ses fabriques de toile étoient dans les parties les plus mal cultivées, ce qu'il attribua à ce qu'ils semoient toujours du chanvre et du lin dans leurs meilleures terres, et qu'ils négligeoient le grain 3 mais que, dans les endroits où il y avoit du grain, comme dans les environs de cette ville, ils comptoient dessus, et n'étoient pas si ardens pour le lin et le chanvre.

D'Elbeuf à Rouen, en Normandie, c'est aussi un désert.

M. l'abbé Raynal a remis 1200 livres à la société royale d'agriculture de Paris, pour servir de prix à la question suivante : Une agriculture florissante influe-telle plus sur la prospérité des manufactures , que l'accroissement des manufactures sur

læ

la prospérité de l'agriculture? Je ne m'inquiète pas comment les écrivains qui combattront pour le prix décideront cette question; mais les faits que je viens de citer paroissent nous mettre en état de l'examiner.

Je crois que la France, depuis 1650 jusqu'en 1750, a possédé les manufactures les plus florissantes de l'Europe ; elles étoient si considérables, et il en reste encore de si importantes, qu'il ne faut qu'avoir recours à des faits pour répondre à cette question , en tant qu'il s'agit de ce royaume. Qu'a fait ce siècle de la prospérité des manufactures pour l'agriculture? Je puis répondre en toute sûreté, rien. Tous les renseignemens que j'ai pris, touchant l'état actuel et l'état passé de l'agriculture de France sont en faveur du premier ; mais en supposant qu'elle fût aussi bonne en 1750 qu'actuellement, je n'hésite pas de prononcer que, si des fabriques aussi considérables, encouragées, pour ainsi dire, exclusivement pendant un siècle, n'ont pu produire une meilleure agriculture que celle que j'ai vue, on peut conclure qu'il est possible que les manufactures soient dans l'état

Tome III,

## Manufactures.

he plus florissant, sans avoir beaucoup d'influence sur la prospérité de l'agriculture. Telle est la conséquence évidente que l'on est forcé de tirer, après avoir fait un examen général du royaume; mais examinonsle plus en détail.

Les plus grandes fabriques de France sont : celles de coton et de laine, en Normandie ; celles de laine, en Picardie et en Champagne ; celles de toile , en Bretagne ; et celles de soie et d'acier, dans le Lyonnois. Or, si les manufactures sont vraiment des encouragemens pour l'agriculture, les environs de ces grandes fabriques doivent être les cantons les mieux cultivés du rovaume. J'ai visité toutes ces manufactures, et j'ai examiné l'agriculture du voisinage, qui est, en général, si détestable, qu'on seroit plutôt enclin de croire qu'il y a quelque chose de pestilentiel pour l'agriculture dans le voisinage d'une manufacture, que de les regarder comme un moyen d'encouragement. La Picardie et la Normandie considérant la fertilité de leur sol. sont les provinces les plus mal cultivées que j'ai vues. Les immenses fabriques d'Abbeville et d'Amieus n'ont pas fait enclore un seul champ, et n'ont pas banni les jachères d'un seul arpent de terre. Si vous voulez voir un désert, vous n'avez qu'à aller d'Elbeufà Rouen; et le pays de Caux, qui possède un des plus riches sols du monde, avec des manufactures dans chaque. chaumière, offre une scène continue de mauvaises herbes, d'ordures et de misère ; son sol est si mal administréque, s'il n'étoit pas naturellement d'une fertilité inépuisable, il y a long-tems qu'il seroit entièrement ruiné. La mauvaise agriculture de la Champagne est même passée en proverbe ; j'y ai vu des manufactures florissantes , et l'agriculture des environs dans un état affreux. Passons de-là en Bretagne, qui n'offre gu'un seul aspect, celui d'un désert inculte, aussi sombre que le genet peut le rendre : - yous yous trouverez au centre d'une des plus grandes manufactures de toiles de l'Europe , et en jetant les yeux autour de vous , vous pouvez à peine croire que c'est l'agriculture qui nourrit les habitans; s'ils vivoient de la chasse des animaux sauvages, lenr pays seroit aussi bien cultivé. De-là traversez le royaume, et allez à Lyon, où tout le monde sait qu'il y a d'immenses fabriques, et que celles de Saint-Etienne sont les plus florissantes de l'empire, et écoutez ce que vousdit M. Roland de la Platière: De toutes les provinces de France, le Lyonnois est la plus misérable (1).

Ce que j'en ai vu ne me permet pas de douter de cette assertion. La remarque. d'un autre écrivain nous fournit une double preuve : L'Artois est une des provinces les plus riches du Royaume : c'est une vérité incontestable ; - elle ne possède point de manufactures (2): Je ne prétends pas avancer que'la raison pour laquelle l'agriculture de ces cantons est mauvaise, soit parce au'ils abondent en manufactures, quoique je sois persuadé que c'est le cas du pays de Caux ; je ne fais que citer des faits que je connois certainement, puisque je les ai vus; les fabriques sont en grand nombre dans le royaume, et son agriculture est détestable. Dans mon tour d'Irlande, que j'ai donné au public, j'ai examiné, avec beaucoup

<sup>(</sup>i) Journal de Physique, tom. XXXVI, p. 342.
(2) Mémoire sur cette question: Est-il utile, en

<sup>(2)</sup> Mémoire sur cette question: Est-il utile, en Artois, de diviser les fermos? Par M. Delegorgue, 1786, page 23.

d'attention, la grande manufacture de toile répandue dans tout le Nord de ce . Royaume. J'y ai trouvé le même spectacle qu'en Bretagne ; l'agriculture y est dans un si misérable état, que j'ai démontré, par des calculs, que si toute la province étoit convertie en terreins à moutons, en n'en nourrissant que deux par acre, elle rapporteroit, en laine seule, un plus grand produit que tout le montant des fabriques de toile (1), circonstance que j'attribue entièrement à ce que les manufactures sont · répandues dans la campagne, au lieu de se renfermer dans les villes. Là où s'étend la manufacture, l'agriculture est fort mauvaise, dit ce grand observateur, le lord Chief Baron Forster (2).

Le comte de Tyronne a une terre dans le comté de Derry, au milieu des manufactures, et une autre dans celui de Waterford, où il n'y en a pas; et il m'a assuré que sisa terre de Derry étoit'dans Waterford, ou que si elle n'étoit pas environnée de fa-

<sup>(1)</sup> Tour d'Irlande, seconde édition, in-8°., tome II, page 304.

\_ (2) Ibid , tome I , page 123.

briques, il en retireroit un tiers de plus (1). - Si nous passons en Angleterre, nous trouverons quelque chose de semblable, quoique ce ne soit pas porté à un si haut point; les parties du royaume où il y a des manufactures sont les plus mai cultivées. Il ne faut pas que yous alliez dans les comtés d'York, de Lancaster, de Warwick ou de Gloucester, qui sont pleins de fabriques, pour trouver une bonne agriculture, mais dans celui de Kent, où il n'y a pas le moindre vestige d'une fabrique; dans ceux de Berk, d'Hertford et de Suffolk, où il n'y en a guère : Norwich est une exception, étant la seule grande manufacture du royaume dans un pays bien cultivé; ce qui doit être attribué à ce que les fabriques sont, pour ainsi dire, confinées à la ville, et ne s'étendent pas dans la campagne (le filage excepté), circonstance qui mérite attention, et qui sert à confirmer les observations précédentes. Mais les comtés de Kent et de Lancaster rempliront exactement notre but, parce qu'ils fourniront une double expérience ; Lancaster est la provinced'Angleterre où il y a le plus de

<sup>(</sup>a) Ibid, tome I, page \$15.

manufactures, et c'est la plus mal cultivée; Kent n'a pas l'ombre d'une manufacture, et c'est peutêtre le comté le mieux cultivé du royaume. L'Italie (1) nous fournira des exemp'es encore plus analogues à cet objet, qu'aucune des provinces dont j'ai parlé.

Les pays les plus riches et les plus florissans de l'Europe, en proportion de leur étendue sont probablement le Piémont et le Milanais. On y rencontre tous les signes. de la prospérité; une population active et bien entretenue, une grande exportation chez l'étranger, une consommation considérable dans l'intérieur, des chemins superbes, des villes opulentes et en grand nombre, une grande circulation, l'intérêt de l'argent fort bas, et le prix du travail haut ; en un mot , il est impossible de citer une circonstance qui prouve que Manchester, Birmingham, Rouen et Lyon soient dans l'état de prospérité que l'on rencontre dans toute l'étendue de ces pays. A quoi doit-on attribuer toute cette prospérité?

<sup>(1)</sup> Le Voyage en Italie d'Arthur Young, est sous presse, ainsi que celui en Irlande, du même auteur, qu'il cite souvent sous le titre de Tour : il se veud chez Buisson, Libraire, rue Hautefcuille, à Paris. s

Ce n'est sûrement pas aux manufactures", parce qu'il ne s'y trouve presque aucune trace de fabriques : il y en a quelques-unes peu importantes à Milan; et il y a des moulins à soie dans le Piémont, pour faire les premiers préparatifs de cette production; mais le tout est si peu considérable, qu'on peut bien regarder les deux pays comme s'ils étoient sans fabriques. Ils sont également sans commerce, étant éloignes de la mer; et quoiqu'il y ait une rivière navigable qui passe à travers leurs territoires, on n'en fait pas d'usage, car il y a cinq souverains, entre le Piémont et son embouchure, qui mettent tous des droits sur le passage des marchandises. Comme ces deux pays ne sont redevables de leurs richesses ni aux manufactures ni au commerce, ils ne les doivent sûrement pas non plus à la sagesse particulière de leurs gouvernemens; ce sont deux despotismes, et le despote de Milan (1) fait de ce pays-l'i

<sup>(</sup>i) Cette expression n'a rien de trop dur, par rapport à l'empereur Josel h, sous le règne duquel j'ai vu le Milanais; elle n'est pas applicable au sage et bienveillant Léopold; qui a donné assez d'exemples pour faire croire qu'il fera le bonheur de tous les 149% qu'il gouvernera.

ne bête de charge pour l'Allemagne; ses gevenus passent à Vienne, et les habits, mêmes pour les troupes à la solde du Milanais, viennent d'Allemagne. La source et la continuation de toutes les richesses de ce pays-là se trouvent dans L'AGRICULTURE BEULE, qui est portée à un si haut point de perfection, qu'elle prouve qu'elle suffit pour entretenir une société moderne dans un état très-florissant et très-cpulent, pour rendre cette société, en proportion de son étendue, deux fois plus puissante que la France ou l'Angleterre.

Le Piémont a une cour et une armée de trente mille hommes. La même étendue de pays et le même nombre d'habitans ne sau-roient suffire à la moitié de cet établissement dans aucun autre gouvernement de l'Europe. Mais ces pays sont-ils réellement sans aucunes manufactures? Non: il n'y a pas même un seul pays au monde où il soit possible de trouver un peuple qui n'en ait abs lument aucune. Ce n'est pas-là le nœud de la question; il suffit de faire voir que les manufactures du Milanais et du Piémont ne sont que le résultat de l'agriculture; qu'il n'y a que l'agriculture qui les

soutienne et les entretienne : et que, loin de contribuer politiquement à l'avantage de l'agriculture, elles occasionnent des restrictions et des monopoles ; car les gouvernemens de ces pays ont la même rage du commerce qui a infesté les autres royaumes, et ont essayé, par les mêmes movens, d'élever ces petites manufactures de manière à leur faire faire des exportations chez l'étranger : heureusement elles n'en ont jamais été en état; car il y a lieu de croire que leurs succès auroit suggéré d'antres restrictions défavorables aux fondemons principaux de leur prospérité. Ainsi les exemples que je viens de citer sont très-propres à mes vues, puisqu'ils montrent deux Etats opulens, entretenus par l'agriculture seule, et ne possédant d'autres manufactures , ni d'autre commerce, que ce qu'il faut nécessairement à tout pays qui jouit d'une agriculture florissante : car on ne doit pas s'attendre que des efforts ordinaires puissent donner de si grands résultats. Au contraire les efforts qui ont converti une partie de ces beaux territoires en jardins, ont été considérables et exemplaires. Les canaux, pour

les arrosemens seuls, ont exigé de plus grands travaux que ceux que l'on a fais en Angleterre pour la navigation; et l'extrême attention donnée à la circulation perpétuelle des eaux est un spectacle anssi mériroire que curieux. De-là il s'ensuit que les faits suivans sont incontestables:

I. Que la France, après un siècle de soins, donnés exclusivement et avec succès aux manufactures, a son agriculture dans un misérable état.

II. Que les pays de manufactures, tant en France qu'en Angleterre, sont les plus mal cultivés.

III. Que la meilleure culture, tant en France qu'en Angleterre, se trouve où il n'y a pas de manufactures.

IV. Que, lorsque les fabriques sont répandus dans tous les villages d'un pays, comme en France et en Irlande, cette circonstance est nuisible à l'agriculture, le filage excepté, qui est universel dans tous les pays.

V. Que l'agriculture seule, quand elle est bien entendue et bien dirigée, suffit à l'établissement des grandes richesses, de la puissance et de la félicité des nations. Et de ces faits on peut déduire les corollaires suivans :

I. Que la meilleure méthode d'améliorer l'agriculture n'est pas l'établissement des manufactures et du commerce, parce qu'il seroit possible qu'ils fussent portés à un haut degré de perfection, et que l'agriculture restât dans un état déplorable.

II. Que l'établissement d'une agriculture florissante donne nécessairement la possession de manufactures et d'un commerce suffisant, pour entretenir nombre de villes florissantes, et de tout ce qui est nécessaire pour former une société puissante. La leçon propre aux gouvernemens peut se réduire àpeudemots. Premièrement, qu'ils assurent la prospérité de l'agriculture, par un impôtégal (1), et par une liberté absolue (2) de culture et de vente (3). Secondement, qu'ils ne fassent autre chose pour encou-

<sup>(</sup>t) Il ne sauroit y avoir d'égalité que dans les impôts sur le consommation, et les dimes sont absolument incompatibles avec cette égalité.

<sup>(2)</sup> Une libre culture comprend un pouvoir illimité d'enclore, le privilège de caltiver toutes les plantes possibles, sans aucune restriction.

<sup>(3)</sup> Une liberté illimitée d'exportation.

rager les manufactures et le commerce que de les abandonner à eux-mêmes, sans s'en mêler; politique qui exclut toute idée de monopole. Nous pouvons assurer, sans crainte de nous tromper, et notre assertion est fondée sur des faits incontestables, que tout pays qui suivra constamment cette conduite parviendra au dernier degré de prospérité dont son gouvernement est susceptible.

### CHAPITRE XXI.

## IMPÔTS DE LA FRANCE.

LA difficulté d'entendre le détail des finances de France m'a engagé à essayer de le débrouiller, en le réduisant sous différens chefs usités dans les revenus d'Angleterre. Il seroit, à la vérité, trop long d'insérer toutes les particularités, mais le sujet de l'impôt est de trop d'importance pour le passer sous silence.

|                     | 100         |          |
|---------------------|-------------|----------|
|                     | liv. tourn. |          |
| Vingtièmes          | 55,565,264  |          |
| Tailles             | 81,000.000  |          |
| Impositions locales | 1,8:0,000   | 95,∈0    |
| Capitations         | 22,000,000  | 916,66   |
| Decimes             | 10,600 000  | 441,65   |
| Divers              | 600 000     | 25,00    |
|                     |             |          |
|                     |             |          |
| TOTAL               | 171,565,264 | 7,148,55 |

| Vingtièmes                    | 55,565,264  |
|-------------------------------|-------------|
| Décimes                       | 10,000,000  |
| Autres Impôts                 | 23,844,016  |
| Tailles                       | 73,816,179  |
| Capitations                   | 6,133,274   |
| Dimes                         | 110,000,000 |
| Moitié de la Gabelle          | 30,000,000  |
| Moitié des Droits sur le Cuir | 4,500,000   |
|                               |             |

TOTAL ..... 313,858,733#

Il est assez évident que ce compte est enflé dans plusieurs articles, parce que le comité avoit quelque chose en vue. Il vouloit, selon les principes des économistes,

<sup>(1)</sup> Rapport du comité d'imposition, pièces justificatives, n°. 1.

proposer un impôt territorial de 300 millions pour le service de l'année 1791; et il fit cette proposition, en avançant que la nation payoit une plus forte taxe sur les terres, sous l'ancien gouvernement. Ses raisonnemens sont néanmoins erronés : et c'est une oppression de vouloir mettre un impôt de 110 millions sur les terres. pour remplacer les dîmes (que l'assemblée avoit abolies sans conditions), puisqu'elles étoient déjà regardées comme vexatoires auparavant: c'est aussi une exagération d'ajouter à ce compte les droits sur le sel et sur le cuir; pourquoi n'y pas mettre également les droits sur le vin? ce seroit raisonner aussi juste. Un fermier qui n'a pas de vignes est obligé de l'acheter, et il ne peut l'acheter qu'en payant les aides ; mais doit-on pour cela mettre ces droits au nombre des taxes imposées sur les terres ? Non surement, non plus qu'aucune autre mise sur la consommation, parce qu'il est évident qu'elles sont d'un autre genre, et qu'elles ne doivent pas être comprises dans un pareil détail.

## Impôts sur la consommation.

| Sel                   | 58,560,000th |
|-----------------------|--------------|
| Vin, Eau-de-vie, etc  | 56,250,181   |
| Tabac                 | 27,000,000   |
| Cuir                  | 5,850,008    |
| Papier et Cartes      | 1,081,509    |
| Amidou et Poudre      | 758,049      |
| Fer                   | 980,000      |
| Huile                 | 763,000      |
| Verre                 | 150,000      |
| Şavon                 | 838,971      |
| Toiles et Etolfes     | 150,000      |
| Octrois, Entrées, etc | 57,561,553   |
| Bétail                | 630,000      |
| Douanes               | 23,440,000   |
| Péages                | 5,000,000    |
| Timbre                | 20,244,473   |
| Droits locaux         | 1,133,162    |
| m                     | -(-2         |

Il est remarquable que dans cette longue liste d'impôts le nouveau gouvernement n'ait conservé que les douanes et le timbre.

Revenu

#### Revenu général

| The state of the state of             | 4. 35.     |
|---------------------------------------|------------|
|                                       | ,565,264   |
| Domaines                              | ,900,000   |
| Consommation 260                      | ,090,965   |
| Impôts sur les personnes 44           | 1,240,000  |
| Monopoles 28                          | 3,513,774  |
| Divers, y compris les pays d'Etats 12 | ,580,000   |
| Taxes qui ne sont pas reçues pour le  | 1          |
| compte du Gouvernement 95             | ,,,,,,,,,  |
| TOTAL 623                             | 3,089,943# |
| Perception 5                          | ,665,000   |
| TOTAL GÉNÉRAL 68                      | ,754,943#  |

Tel étoit le revenu que Louis XVI avoit à son entière disposition; et telles furent les conséquences du système des fonds publics, qu'elles eurent le pouvoir de paralyser la recette d'un si grand revenu; même entre les mains d'un homme qui avoit à ses ordres 250 mille bayonnettes, et 26 millions de sujets. Les souverains doivent maintenant contempler les efforts de ce carant rublic, dont les banquiers et les agioteurs, Necker à leur tête; ont fait les plus grands éloges, système qui n'a jamais die adopté dans un pays, sans en détruire la Tome III.

prospérité : il a ruiné ou affoibli l'Espagne , la Hollande , Gênes , Venise et la France ; il menace l'Angleterre de l'anéantissement de sa puissance et de la subversion de sa constitution ; il a porté la ruine et la destruction dans toute l'Europe, ex-Cepté dans un pays qui en fut préservé par la sagesse extraordinaire d'un seul souverain. Il est impossible de contempler un revenu et une population tels que possède la France, joints à une infinité d'autres avantages naturels, sans savoir gré à la Providence, qu'un prince, tel que Frédéric II, n'ait pas fempli le trône de Louis XV. Un esprit aussi pénétrant aurois vu de loin les maux que pouvoit occasionner le crédit public en France, comme il s'en est apperçu en Prusse ; il auroit à jamais étouffé ce monstre, et, par ce moyen, établi une puissance irrésistible à tous ses voisins ; et les nations de l'Europe n'auroient été que des monceaux de ruines autour de son empire.

Changemens dans le revenn, occasionnés par la Révolution.

L'état général du ministre des finances,

depuis le mois de mai 1789 jusqu'au 30 avril 1790, comparé avec la recette de 1788, donnera le déficit qui a eu lieu, et les additions portées à-compte.

|                                           | 1789         | 1790        |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| Fermes Générales                          | 150,107,000  | 126 895,086 |
| a Régie générale des Aides,               | 50,220,000   | 31,501,988  |
| 3 Régie des Domaines                      | 50,000,000   | 49,644.573  |
| 4 Ferme des Postes                        | 12,000,000   | 10,958,754  |
| Ferme des Messageries                     | 1,100,000    | 661,164     |
| 6 Ferme de Sceaux et de Poissy            | 630.000      | 780,080     |
| 7 Ferme des Affinages                     | 120,000      | 700,000     |
| 7 Ferme des Affinages                     | . Be3,000    | 822,810     |
| 9 Loterie                                 | 14.000,000   | 12,710,855  |
| Revenus cassels                           | 3,000,000    | 1.157.442   |
| 1 M. rc d'or                              | 1.500.000    | 760,88      |
| Salpé re                                  | 800,000      | 303.184     |
| Recette generale                          | 157,035.870  | a7.238.50   |
| IPava d'Etats                             | . 24.556.pop | 23,848 261  |
| Capitations at Vingtièmes abonnés         | 595,000      | 1,913,505   |
| Impositions sux Fortifications.,          | 575,000      | 676 3ug     |
| Bénéfice des Monnojes                     | \$00.000     | 804,501     |
| Droits attribues a la Caisse de commerce  |              | 305,418     |
| Forges royales                            | 80,000       | 401,700     |
| Interets paves par l'Amérique             | 1.500.00     | 401)/00     |
| Débets des Comptables                     |              | 2,201,860   |
| Parties non-reclamées à l'Hôtel de-Ville. |              | 940,960     |
| Parties recouvrements.                    |              |             |
| Q inze-Vingts                             | 180,0:0      | 257,000     |
|                                           |              |             |
| TOTAUX                                    | 470,038,245# | #y3,4y3,38g |
| Vaisselle portée à la Monnoie             |              | 14 256.040  |
| Dons pstriotiques                         |              | 361,587     |
| Contribation patriotique (1)              |              | 9,721,085   |
| Torat casanit                             | 1            | 317.832.101 |

<sup>(1)</sup> Il est digne de remerquer, que le comité d'Imposition ait regapié la Contribution patriotique comme une resource de 35,000,000 pour l'année 1791. Rappèré de 6 Décembre 1790, sur les moyens de pourroir aux édonnes pour l'année 1792, p. 5.

Il y a donc, en 1790, un grand déficit de recette de 176,544,856 livres, en comparaison de celle de 1789.

1791. — Le comité d'impositions, après avoir calculé les sommes nécessaires pour l'année 1791, proposa de les lever de la manière suivante (1):

| Contribution mobiliaire                                                | 60   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Droits d'enregistrement                                                | 50,  |
| Autre Timbre                                                           | 20,  |
| Patentes                                                               | 20   |
| Loteries                                                               | 10,  |
| Douanes                                                                | 20,  |
| Poudres, Salpetres, Marc d'or et<br>Affinages.                         | 1,   |
| Hypothèques :                                                          | . 5  |
| Postes et Messageries                                                  | 12   |
| Contribution patriotique                                               | 34,  |
| Domaines                                                               | 15   |
| Salines.                                                               | 3    |
| Intérêts de l'Amérique                                                 | . 4, |
| Ventes des Sels et Tabacs dans les.<br>Magasins des Fermiers-Généraux. | 30   |

Contribution foncière

29,169,462

764,800 182,000 000,000 700,000 375,000 000,000 562,260 000,000

Il paroît, par les mémoires présentés à l'assemblée nationale, au nom du comité des finances, par M. de Montesquiou, le 9 septembre 1991, in 8°, que la recette de

ort fait le 19 Février 1790, in-8°. p. 8. Rap-

1790 ne fut que de 253,091,000 livres, et que le déficit fut rempli par des anticipations et par la caisse de l'extraordinaire. der neur langde impt, schon les

#### INTÉRÉT DE LA DETTE

Montant de la Dette selon les derniers comptes Lo compte du Comité des finances est comme il suit :

| and the same of th |                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPITAL                                   | INTÉRÉT.                                |
| Rentes Viagores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,018,233.460 <sup>t</sup>                | 4,7,5,617                               |
| Rentes pryces à l'Hôtel de-Ville.  Dettes liquidées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21482.987,301°<br>12,331.643<br>2,603,210 | 52,735 856<br>544,114<br>63,645         |
| Communates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,316,840                                | 1,365.3 2                               |
| To Ta L (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,708,425,752<br>1,878 816 534            | 6.276.087<br>167,\$35,819<br>02,133,239 |
| Total GENERAL (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,587,24a'3odi                            | 259,871,0781                            |

On avoit alors emis pour 400,000,000 liv, d'assignats ; mais le Comité ne les comprend point dans le comité précédent.

(1) Le Comité dit, qu'en laissant écundre les Reutes viagères d'elles mêmes, et en ne hetant les Rentes perpet nelles à cinq pour

cent, on pourfoit rendoursor, le tagé après une sonne de 1,551,59,597 liv. Brat de la Dette publique, in-4, 1790, p. 8. (2)3.1 de Jourseapino, dans le Méniorar présenté les serpembre 1791; fât mouter la détic à 2,50,000,000 liv. p. 38, il l'estime à 2,520,000,000 liv. p. 38, il l'estime à 3,520,000,000 liv. p. 38, il l'estime à 3,520,000,000 liv. p. 38, il l'estime à 1,520,000,000 liv. p. 38, il l'estim nats, cela lait 5,200,000,000 l.; mais on a brulé pour 215,000,000 l.

(3) J'oi lu Arnould (de la balance du Commerce 1791), qui fuit monter la dette à 3,52,000,000, lev.; mois comme il ne ette pas d'autorile sulfigante, le m'en tiens au premier étal ci-dessus meguionne. L'apperçu des recettes et dépenses de l'année 1791, par le directeur des finances, M. Dufresne, donne l'état des dépenses à faire pour l'année 1791, selon les décrets de l'assemblée nationale, et il est comme il suit;

| Dépense du Culte public                     | 90,000,0000  |
|---------------------------------------------|--------------|
| vens et Monastères supprimes                | 90,000,000   |
| Pour la Justice                             | 9,360,006    |
| Liste rivile. Pensiotte, Salaites, Rureauv. |              |
| Academies , etc                             | 67,041,368   |
| Académies , etc                             |              |
| Paris                                       | 360,770,630  |
| Départemens de la Guerre et de              |              |
| la Marine 134,432)                          |              |
| Torus                                       | 59           |
|                                             | 589,179,060# |

Par le Mémoire sur les Finances, présenté le 9 septembre 1991, in-4°, il 9 d' plusieurs points qui paroissent plus clairs que dans les comptes précédens. Il paroît que les biens nationaux vendus ont produit 064,733,114 livres, c'est un fait curieux ; mais l'idée que ce qui reste rapportera assez pour faire monter cette somme à 3,500,090,000 liv., n'est pas du tout certaine ; elle est même trop doutcuse pour être reque; la recette de ceux qui sont vendus n'est encore que de 735,054,754 l.; et

cette immense somme contribucra, d'une manière incalculable, à donner de la stabilité au nonveau gouvernement , parce qu'elle intéresse davantage une infinité de gens, ainsi que tous leurs dépendans, à soutenir an systême qui peut seul leur assurer cette immense propriété, Si l'on ajoute à cela tout le tiers-état, qui fait les quatre-vingt-dix centièmes du royaume, il paroîtra que l'espoir d'une contre-révelution ne sauroit être fondé que sur des farces étrangères, qui seront toujours insuffisantes pour faire la conquête d'un revaume tel que la France, à moins qu'elles ne soient aidées . et judicieusement soutenues par une insurrection des mécontens dans l'intérieur;

# Systême des fonds publics.

Il paroit, par les comptes précédens, que la France, sous l'ancien gouvernement, suivoit le système ruineux d'hypothéquer ses revenus, aussi régulièrement qu'ancun autre pays, dont la plus grande portion de liberté étoit supposée offrir de plus grandes tentations pour cet objet. Ce système néammoins a, sans presqu'ancune autre assistance, renversé ce gouvernement, par le

moven de la révolution extraordinaire ; dont tout le monde est instruit. Si Louis 'XIV, au milieu de la splendeur de son règne et de la carrière de ses conquêtes, avoit pu prévoir que le second mo arque après lui seroit mené captif par ses sujets, à cause des dettes qu'il contractoit alors, il auroit rejeté avec horreur le système qu'il adopta', autrement il se seroit montré dépourvu de tous les sentimens qui doivent résider dans le sein d'un monarque grand et ambitieux. Mais, après cet exemple mémorable pour les autres pays, ce sera un sujet bien curieux de voir jusqu'à quel point l'esprit ou l'infatuation d'établir des fonds publics prévaudra, Après le grand évènement qui vient d'avoir lieu en France, ce système deviendra à chaque instant plus oritique get pechsionnera mévitablement de nouvelles révolutions , peut-être d'une nature plus dangereuse pour certaines familles, que tout ce que l'on a vu en France. -- Si l'on conserve la paix dans ce royaume. la dette s'éteindra d'elle-même, prisqu'il y en a une grande partie en rentes vingeres; mais s'il en est autrement, et que de nouvelles guerres sjoutent aux fardeaux

de la nation, il deviendra alors bien difficile de ramener le peuple à payer des taxes, dont il est, pour ainsi dire, émancipé; et d'autres assemblées, sentant leur pouvoir mieux établi, ne paieront pas les créanciers de l'État avec la même attention que l'a fait la première; et il pourroit fort bien se faire que l'évènement ressemblât à ce qui doit nécessairement arriver en Angleterre.

Aucun gouvernement ne fera jamais banqueroute de propos délibérée; mais quand les impôts sont portés à un point que le peuple ne veut plus les payer, est alors mur pour la sédition; il ne tarde pas à sentir sa force : - et on peut aisément juger de ce qui doit s'en suivre. Quelle conséquence faut-il tirer delà ? Que le système des fonds, ou plutôt les guerres qui l'occasionnent, sont si funestes et si affreuses , qu'on devroit , à tout hasard , les éviter ; mais que , si malheureusement cela est impossible, il faut les soutenir par des impôts annuels (jamais par des emprunts), ce qui indique une guerre défensive chez soi ; il faudroit renoncer à toute domination étrangère, et anéantir entièrement ce système commetcial de politique, sur lequel les conquêtes, les colonies et les dettes ont si malheureusement été élevées.

## Montant du numéraire de France.

Les ouvrages de M. Necker nous aideront à connoître le numéraire de France, enregistré à l'hôtel des monnoics; ce qui nous donne, d'une manière satisfaisante, la quantité d'argent frappé en France; il est néanmoins évident qu'avec cette donnée, on ne peut guère, dans tous les tems, que former des conjectures sur laqantité réelle de numéraire qui circule dans le royaume.

| # s'est frappé en ! |    |     | · |   |   |   |   |   |   |   | , | 957,200,000                 |
|---------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| argent              |    |     | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 1,480 500,000               |
| TOTA1               | et | .83 |   |   | : | : | : | : | : |   | • | a,446,700,000<br>53,300,000 |
|                     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,500,000,000               |
| M existoit en 176   | 4  |     |   |   |   |   |   | ŀ |   |   |   | 2,200,000,000               |

Il porte l'augmentation du numéraire de France, en quinze ans, depuis 1763 jusqu'en 1777, à la totalité de l'augmentaMon du numéraire dans tout le reste de l'Europe. Par les recherches de M. Clavière (1), et de M. Arnould (2), il paroit que le numéraire de France, en or et en argent, dans le tems de l'assemblée des Etats-généraux, étoit de deux milliars. La calcul que M. Necker faisoit sur la balance supposée du commerce de France, de plus de trois millions sterlings par an, n'étoit pas posé sur des bases assez sûres. Le marquis de Casaux a prouvé que les conséquences que M. Necker tiroit de cette balance n'avoient jamais existé que dans soû imagination (3); de même l'importance

<sup>(1)</sup> Opinion d'un créancier de l'Étal.

<sup>(2</sup> De la balance du Commerce, Tom, II p. 2007

<sup>(3)</sup> La refonte faite par M. Calonne, en 1785, a prouvé que M. Necker même, aur un sujet qui étoit plus particulièrement de son resort, comme bass quier, n'est pas plus correct qu'on auroit lieu de se l'imaginer, dans ser calculs ni dans ses conjectures. Cenèes qu'arcé dificulté qu'il accrode 300 millions pour l'exportation et la refonte des louis, tandis qu'il parolt que c'étoit é50 millions, Il calcule le mon-avoyage de l'or (y compris l'argent des ambées 1781, 82 et 83 ) à 1 milliar 9 millions 500 mille livres, au lieu que M. de Calonne la porte à 1 millier 300 mill'ess.

que cet écrivain, dans le dixième chapitre du même ouvrage, attribue à la possession d'une grande quantité d'or et d'argent ; la conduite politique qu'il recommande pour se procurer ces metaux, en vendant beaucoup de marchandises aux autres nations. et en achetant peu ; tâchant de faire prévaloir ce système, en chargeant le commerce de droits d'exportation et d'importation', et par l'acquisition de colonies, montre beaucoup de petitesse; et que ses vues sont bien digres du comptoir, et n'offrent rien du grand homme d'Etat , pi même d'un habile politique : on est sur de trouver, dans les ouvrages de M. Necker, un étalage élégant d'idées étroites; mais il n'est jamais à la hauteur des vrais talens . ni des vues décisives d'un grand génie. Son ministère et'ses écrits montrent l'ordre et Parrangement d'un esprit calqué pour les petites affaires; mais qui s'est trouvé hors de sa sphère au milieu des éveuemens d'un nouveau système, enfanté par le tourbillon rapide d'une révolution.

r. La totalité du numéraire de la Grande-Bretagne, tant en or qu'en argent, est probablement de quarante millions sterlings (960,000,000 tournois). On ne peut cependant pas faire de comparaison entre, les deux royaumes, parce que la grande masse des moyens d'échange est, en Angleterre, en papier; tandis qu'en France, avant l'émission des assignats, ils étoient presque tous en numéraire. C'est probablement une juste observation de M. Hume que la circulation du papier tend à faire disparoître le numéraire. Tout État doit avoir, en proportion de son industrie, une circulation quelconque; et quand il n'a pas de papier, il faut que cette circulation soit en numéraire. La création d'une quantité proportionnelle de papier en tient la place, et conséquemment l'empêche de passer dans des pays où il est demandé par des offres de marchandises équivalentes. D'un autre côté, on a avancé que la circulation du papier étant plus commode que celle des métaux, permet une importation lucrative de ces derniers hors de l'État, et qu'on en retire un bénéfice annuel comme de tous les autres commerces. Si cet argument est valable, et probablement il s'y trouve quelque vérité, la France, en gardant chez elle l'énorme capital de

deux milliars deux cents millions, pourremplir les mêmes fins que fait l'Angleterre avec la moitié moins, par le moyen de son papier, perd les bénéfices qu'elle pourrois faire sur un milliar cent millions , si cette somme étoit employée comme en Angleterre. Il reste une autre explication sur la circulation du papier d'Angleterre, qui renferme aussi quelque vérité, sur-tout dans le moment actuel. On peut dire que La raison qui a fait fabriquer tant de papier en Angleterre, c'est parce que la balance de ses affaires avec l'étranger n'a pas rapporté les métaux aussi vîte que son industrie demandoit des moyens d'échange. Son industrie a fait des progrès plus rapides que son numéraire ; et je crois que c'est précisément ce qui est arrivé depuis la guerre de l'Amérique, période pendant les quel ce royaume est parvenu à une prospécité sans exemple. En pareil cas, la circulation du papier, au lieu de diminuer la quantité du numéraire, ne fait que l'augmenter en facilitant les opérations du commerce.

Un autre mal, qui peut-être a des consóguences plus funestes, c'est la disposition

que l'on a d'amasser, lorsque les moyens d'échange sont en métaux précieux. M. Necker avance, comme un fait certain, qu'il y a d'immenses sommes d'or enfouies en France ; et lors de la refonte de M. de Calonne, il s'est trouvé des circonstances qui ont confirmé cette assertion. La circulation ordinaire de Paris ne passe pas 80 ou 100 millions, comme le même ministre nous l'apprend (1); fait qui, réuni à l'immense somme de numéraire que possède la France, démontre que la plus grande partie est peut-être enfouie. Il est suffisamment évident que cette pratique provient d'un manque de confiance dans le gouvernement, et de la conduite erronée de ne pas encourager les placemens dans l'industrie nationale ; mais elle tend beaucoup à donner à la France une plus grande quantité des métaux précieux que ne demande son industrie.

Il existe deux grandes preuves en Europe, qu'un pays se procureroit toujours sone portion des précieux métaux, égale à son industrie, si la circulation du papier

<sup>(1)</sup> De l'état de la France , p. 80.

n'y mettoit pas d'obstacles. Ces preuves sont la Prusse et Modène. Le trésor du roi de Prusse, estimé comme il est à 360,000,000 tournois, est trois fois aussiconsidérable que tout le numéraire qui circule dans son empire. Il est probable que, si ce trésor n'avoit point été sous+ trait à la circulation, il ne s'y trouveroit pas un louis de plus ; et pour cette raison bien simple, qu'il ne paroît pas qu'il y ait dans ses États aucun manque de numéraire; le degré d'industrie de ce pays-là, exigeant des espèces de tous ses voisins, les a acquises aussi vîte que le roi les a amassées : mais s'il n'avoit pas formé de trésor . les mêmes demandes n'auroient pas en lieu, et conséquemment il n'y auroit pas eu la même importation d'argent. Le duché de Modène, comme je l'ai déjà observé auparavant, nous offre un exemple semblable, en proportion de son étendue et de ses richesses ; le trésor du duc est supposé plus considérable que tout le numéraire de ses États, et je me suis informé particulièrement à Modène . si ' l'on s'appercevoit d'un manque d'espèces ? On m'assura du contraire, et qu'il y en avoit

avoit suffisamment pour toutes les demanades de l'industrie et les échanges.

Ces exemples nous mettent à même de prononcer sans hésiter que le numéraire de l'Angleterre est tenu dans un état beaucoup au-dessotis de son industrie par l'immensité de son papier. Il est peu important de posséder une grande quantité d'espèces, si ce n'est pour un trésor national; cependant le cas de l'Angleterre nons permet d'en douter. Car, ni dans la circulation intérieure, ni dans le commerce étranger. la France n'a rien pu effectuer par le moyen de son argent, que l'Angleterre n'ait pu également faire, et peut être avec plus de facilité, par le moyen de son papier. Un gouvernement sage devroit donc s'occuper de l'emploi utile et avantageux de son peuple; s'il s'assure de ce point essentiel, il peut abandonner les métaux à eux - mêmes , sans s'embarrasser si les moyens d'échange sont en papier ou en or. Il n'y a pas non plus de danger que le papier se multiplie trop, tant qu'il ne sera pas forcé ; car il ne se multiplieroit pas s'il n'étoit pas demandé; et lorsqu'il est demandé, il faut le multiplier. Quand Tom. III.

c'est au contraire un papier que le gouvernement force le peuple à recevoir, le cas est tout différent : la seule circonstance de ce qu'il est forcé, est la preuve la plus évidente qu'il n'est pas demandé, et conséquemment qu'il ne devroit pas être émis: la force, en pareil cas, est une fraude; et une fraude publique n'est tolérable que dans la plus grande détresse. Les assignats émis par l'assemblée nationale sont de cette nature; cette démarche, quoique dangéreuse, pouvoit être nécessaire pour assurer la nouvelle constitution; mais je n'hésite pas à déclarer que, dans tout autre cas, une banqueroute directe auroit été plus sage, et qu'elle auroit probablement entraîné moins de maux. - De trentequatre villes de commerce qui présentèrent des adresses sur le projet des assignats, il n'y en eut que sept en leur faveur (1). Ce projet fut également opposé par les gens de qualité (2), de let-

<sup>(1)</sup> De l'état de la France, par M. de Calonne, in-8°,, 1790, p. 82.

<sup>(2)</sup> Opinion de M. de la Rochefoucault, sur les assignats-monnoye, in 8°.

tres (1) et par les négocians (2). La perte qu'ils éprouvèrent ne fut cependant pas aussi grande qu'on l'avoit prédite. - M. Decretot, au mois de septembre 1790, lorsqu'il n'y en avoit que 400 millions en circulation, dit qu'ils perdoient dix pour cent à Bordeaux ; et M. de Condorcet déclara qu'ils perdoient six pour cent à Paris; d'où ils conclurent tous les deux que, si l'on en émettoit une plus grande quantité, ils essuveroient une perte immense; cependant, au mois de mai 1791, lorsqu'il y en eut plusieursautres millions dans la circulation, ils ne perdirent que de septà dix pourcent (3). Une autre circonstance qui trompa encore bien desgens, c'est l'attente où l'on étoit que leur émission augmenteroit le prix de toutes les denrées; - ce qui n'arriva pas. car le bled baissa; expérience remarquable et digne d'attention. Le marquis de Con-

<sup>(1)</sup> Sur la proposition d'acquitter les dettes en assignats, par M. Condorcet, in-8°. p. 14.

<sup>(2)</sup> Opinion de M. Decretot sur les assignats; in-8°, p. 8.

<sup>(3)</sup> Ils ont depuis perdu davantage; mais cela doit bire attribue à d'autres causes.

dorcet supposoit que le prix du bled monteroit de 24 à 36 livres le septier, peut-être même en un jour (1). Lorsque la première assemblée fut dissoute, il y avoit dans la circulation 1,800,000,000 liv. d'assignats.

## Ce qui fait le mérite d'un impôt.

Il a paru depuis peu en France plusieurs écrits sur le sujet de l'impôt, et l'on a prononcé, dans l'assemblée nationale, plusieurs discours sur les principes qui devroient diriger les hommes d'Etat, qui ont le pouvoir de décider des questions de cette importance. Il est malheureux que les membres, qui ont le plus figuré dans cette assemblée, aient plutôt adopté les opinions d'une certaine classe de philosophes, qui a fait beaucoup de bruit en France, il y a vingt ou trente ans, que pris la peine de s'instruire euxmêmes des faits qu'il faut étudier pour connoître ce sujet. Il n'appartient pas à un voyageur d'approfondir cette matière.

<sup>(1)</sup> Sur la proposition d'acquitter les dettes en essignats, par M. Condorcet, p. 21.

cela demanderoit de longs détails et un examen très-circonspect; mais la question est, dans le moment actuel, d'une telle importance pour la France, qu'un coup-d'œil rapide sera toujours de quelque utilité. Les circonstances suivantes sont, selon moi, ce qui forme tout le mérite de l'impôt;

- 1º. Son égale répartition.
- 20. La facilité de le payer.
- 3º. L'encouragement de l'industrie.
- 4°. La facilité de la perception.
- 5°. La difficulté de trop l'étendre.

Le premier point essentiel, est la répartition égale. Il est absolument nécessaire que chaque individu de la société contribue aux besoins de l'Etnt, en proportion de ses facultés, pourvu que cette contribution ne nuise pas aux progrès de son industrie (1). Tous les écrivains

<sup>(1)</sup> Il est nécessaire de développer cette définition par facultés, on ne doit pas entendre capital ou revenu, mais ce surplus, selon Davenant, qui se perd dans la con-Z 3

et toutes les opinions sont d'accord sur ce sujet ; mais la difficulté est de connoître les facultés. Les impôts sur les pro-

commation : supposons qu'un manufacturier fasse un bénéfice de 2000 louis par an , qu'il dépense 500 louis pour vivre, qu'il en mette 1500 annuellement dans son commerce, il est assez évident, selon des principes justes, que l'Etat ne pent pas mettre d'impôts sur ces 1500 louis. Les 500 louis sont le seul revenu connu; ma's quaud le manuficturier meurt, et que ses enfans veulent faire les milords, alors tout le revenu contribue. Il est nonmoins palcable que les taxes mises sur les fabriques n'affectent pas le fabriant, mais le consommateur, car c'est lui qui finit par les payer : de la même manière, si un seigneur fuit valoir son bien , et en dépense tout le bénéfice en améliorations, se contentant d'une très-modique portion du revenu pour vivre, il est clair que les taxes ne doivent pas du tout affecter la dépense qu'il fait sur sa terre; elles ne devroient porter que sur ce qu'il dépense pour vivre; si elles portent sur les autres parties de sa dépense, elles le privent des outils qui travaillent au profit de l'Etat. Quand donc on dit qu'il faut qu'un homme paye sclon ses facultés , cela doit s'entendre dans un sens limité. On voit, par cette distinction , l'absurdité des impôts territoriaux , puisque le dissipateur, selon ce mauvais système, n'est pas plus taxé que son voisin industrieux, qui convertit un désert en jardin.

priétés, et les impôts sur la consommation paroissent avoir ce mérite; on trouvera néanmoins qu'elles varient prodi-\*gieusement; car une longue expérience a prouvé, dans tous les pays, l'extrême difficulté de parvenir à une connoissance parfaite des propriétés, et la tyrannie qu'il faut employer pour approcher de l'exactitude. C'est pourquoi tous les impôts sur les terres, sous l'apparence d'être également répartis, sont cruellement inégaux; s'ils sont levés en nature sur le produit brut, ils pèsent dix fois plus sur les mauvaises terres que sur les bonnes; et la portion prise par l'Etat n'a aucune proportion avec la dépense qui a occasionné ce produit ; s'ils sont levés sur la rente, la facilité de tromper occasionne des fraudes perpétuelles et universelles : si, pour prévenir ces fraudes, on enregistre et taxe les baux, cela empêche les baux et détruit l'agriculture; si l'on fait un cadastre des terres, la dépense en est énorme (1), et ce cadastre perd une grande partie

<sup>(1)</sup> Cependant la noblesse de Lyon et d'Artois, et le lierts-état de Troyes demandent un cadastre généra l

de son mérite en très - pen d'années, par des variations qu'il est impossible de corriger; jusqu'à ce qu'enfin le seul mérite, qui reste à ce genre de taxes, est son inégale répartition; ce qui existe actuellement dans le Milanais, le Piémont, la Savoie et l'Angleterre, où toute tentative de mettre un impôt égal sur les terres ruincroit l'agriculture et seroit infiniment oppressive.

... Les taxes sur les terres, loin d'être égales,

de toutes les terres de France. Cahier , pagé 17. -Artois , p. 18, - Troyes , p. 7. Le comité d'imposition en recommande aussi un. Rapport , pag. 8. Le cadastre du Limosin a coûté 2,592,000 livres; et, au même taux, le cadastre de tout le royanne coûteroit 82,044,000 livres, exigeroit trois mille soixantedouze ingénieurs pendant dix - huit ans. Essai d'une méthode générale à étendre les connoissances des voyageurs , par M. Meunier , 1679 , in 89. Tom. I, p. 100. On dit que le cadastre du roi de Sardaigne a coûté 8 s. par arpent. Admin. provin. Le trône. Tom. II , p. 236, Les cahiers demandent un cadastre dans le même esprit que les économistes, comme si cela pouvoit être fait aussi-tôt qu'imoginé, et à trèspeu de frais; et cotte opération, qui exigeroit un travail de dix-huit ans, M. le Trône conseille de la recommencer tous les neuf ans,

ont un effet tellement contraire, que c'est la propriété nominale et non pas la propriété réclle qui les supporte; car les hypothèqueséchappent, quoiqu'ellesmontent aux trois quarts de la propriété; et si, pour éviter cette cruauté, on accorde au propriétaire, comme pour les vingtièmes de France, le droit de taxer celui qui a des hypothèques, ce réglement est ou elude par des contrats, ou l'on ne trouve plus d'argent à emprunter pour le plus utile de tous les objets. La terre est visible et ne sauroit se cacher; au lieu que les fortunes mobiliaires sont invisibles et seront touiours en état d'éluder toute espèce d'inpôts, excepté ceux sur la consommation. Done un impôt territorial, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, est toutà-fait inégal, oppressif et ruineux ; au, contraire, les impôts sur la consommation sont ceux qui sont le plus également répartis et les plus justes; car ils sont exactement proportionnés à la quantité de denrées consommées par chaque individu (1), que l'on doit supposer être

<sup>(1)</sup> L'objection faite à ce genre d'impôts , par le

généralement égale à la grandeur de son revenu; au moius peut-on assurer, sans crainte de se tromper, qu'il n'y a pas

comité d'imposition, savoir que le produit de ces taxes est incertain, est une preuve de leur mérite. Voudriezvous mettre un impôt certain sur un revenu incertain ? Le demander c'est une tyrannie, Rapport du comité d'imposition, concernant les lois constitutionnelles des finances, 20 décembre 1790, in-8°., p. 19. Je ne connois aucune objection contro les taxes sur la consommation, qui ne porte, avec plus de force, sur celles mises sur les propriétés. On dit que les accises haussent le prix des manufactures, et nuisent au commerce étranger et à la consommation intérieure, assertion qui n'est pas tout-à-fait fausse ; mais il est également vrai que l'Angleterre, en dépit de ces taxes, est la nation la plus commerçante et la plus fabriquante du monde, quoique quelques-unes soient très-mal assises, et demandent un changement; on dit qu'elles affectent particulièrement la consommation du pauvre, ce qui est faire une objection à l'abus d'une chose, et non à la chose même. Il est certain que tous les impôts en Augleterre sont portés à un point cruel et tyrannique. Des accises modérées n'auroient aucnn autre mauvais effet que ceux qui proviennent nécessairement de la nature de tous les impôte; quant aux taxes immodérées et ma! assises , elles doivent produire les mêmes maux, soit qu'elles soient mises sur les propriétés ou sur la consommation.

de méthode plus sûre d'estimer les richesses d'un homme, que par sa consommation. Il se trouve à la vérité des avares qui possèdent 'de, grands biens et consomment très-pen; mais il est touts-fait impossible d'atteindre de pareils êtrespar le moyen des impôts, sans tyrannie: cela n'est pas non plus d'une grande importance; car on ne doit pas s'attendre a une succession d'avares,— et plus le père a épargné, plus le fils consomne; de sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années, ces choses - là se balancent et l'Etat n'y perd rien.

Les impôts sur la consommation sont aussi les plus justes; car ils sont en proportion des dépenses volontaires de chaque individu; celui qui dépense son revenu, d'une manière avantageuse pour l'industrie nationale, ne paye que très-peu de chose; mais celui qui fait de grandes dépenses, et donne dans le luxe, paye à l'État une contribution égale à ses depenses; avantage que ne sauroit procurer aucune autre espèce de taxe; l'égalité de la répartition est aussi si parfaite dans ce genre d'impôts que, depuis le

pauvre qui ne consommant rien ne paye rien, jusqu'à l'homme plus aisé, qui consommant peu paye peu, et à l'homme opulent qui consommant beaucoup paye beaucoup, tout est réglé selon les proportions les plus exactes. Il est inutile d'observer que les accises et les douanes possèdent aussi cet avantage; que le timbre l'a également et même à un haut dégré, et que les entrées et les octrois ont le même mérite, par rapport aux villes; mais que ces impôts sont inférieurs aux autres, parce qu'ils ne portent pas également sur toutes es personnes, quelque part qu'elles puissent résider; ce qui paroîtra sans doute mieux à ceux qui regardent les villes comme un mal. Il doit être assez évident que tout impôt personnel est fort inégal, par l'impossibilité où l'on est de le varier selon les différentes circonstances de la vie ; les monopoles sont égaux, ou ne le sont pas, selon qu'ils portent plus ou moins sur la totalité de la société; la poste est une des meilleures taxes et la plus égale.

2º. La facilité de le payer. — A cet égard, il n'y a qu'une seule espèce de

taxe qui ait vraiment du mérite, et c'est l'impôt sur la consommation. Il se trouve confondu avec le prix de la marchandise, et le consommateur le paye sans s'en appercevoir; il sait le prix d'uno bouteille de vin ou d'eau-de-vie, d'un jeu de cartes, d'une roue de carosse, d'une livre de chandelle, de thé, de tabac ou de sel, - et il achète selon ses facultés; il lui est égal que la somme qu'il donne soit la dépense première de la production, le bénéfice du détailleur, ou la taxe de la nation; il n'a pas besoin de les calculer séparément, et il les paye in globo dans le prix des denrées. La facilité de payer cette taxe est aussi très-grande, puisqu'elle ne lui est demandée qu'au moment où il se sent disposé à consommer, parce qu'il est alors en état de le faire, ce qui est sûrement l'usage de la généralité de l'espèce humaine. Les taxes sur les propriétés, et particuliérement sur les terres, sont fort inférieures de ce côté-là. En tant qu'elles sont avancées par le tenancier et retenues par lui quand il compte avec son seigneur, elles sont faciles à ce dernier;

mais elles sont proportionnément onéreuses au tenancier, qui se tronve obligé de faire les avances de la taxe d'un autre, ce qui est évidemment injuste. Cela n'est pas fort onéreux en Angleterre, parce que les tenanciers sont en général assez riches pour n'en pas être gênés; mais, dans les autres pays où ils sont pauvres, c'est une grande oppression. De même, au moment où l'on demande un impôt au propriétaire qui fait valoir ses terres, on no consulte. pas sa commodité; il faut qu'il paye l'impôt, non pas parce qu'il a vendu ses denrées, car il faut toujours qu'il paye, quand même sa terre n'auroit pas produit pour un denier, non pas parce qu'il achète et fait voir par-là qu'il est en état de le faire, mais uniquement parce qu'il possède, ce qui ne prouve aucunement ses facultés. Bien plus, il paye sans être autre chose que le propriétaire nominal, tandis qu'un autre reçoit le bénéfice ; ce qui , joint aux autres circonstances, démontre pleinement que les impôts sur les terres sont fort défectueux dans ce point essentiel. Il faut cependant convenir qu'un impôt territorial, en nature, tel que les dimes, est facile à

payer : quelles que soient les objections que l'on puisse faire contre cet impôt, il a, à cet égard, son mérite. Mais, dans les siècles modernes, aucun Etat ne sauroit percevoir ses taxes en nature ; s'il les afferme, elles deviennent alors des moyens d'assouvir les vengeances particulières. et conséquemment les plus détestables de toutes les oppressions, et ne peuvent être supportées que par des esclaves. Les taxes personnelles sont aussi mauvaises; de ce qu'un homme a une tête ou un titre, il ne s'en suit pas qu'il soit en état de payer un impôt demandé dans un tems où il ne reçoit aucun revenu marqué ou connn.

3°. L'encouragement de l'industrie. — Les impôts peuvent être mis de manière à décourager et opprimer l'industrie, ou à ne lui faire aucun tort jet c'est de-là que dépend le placement des capitaux. Si une branche quelconque d'industrie est surchargée de droits, les bénéfices qui en résultent seront tellement diminués parlà, que personne ne voudra placer son argent dans des établissemens si mal traités. Le premier objet à considérer, c'est la branche d'industrie qui est la plus utile à une no tion. Les écrivains et les hommes d'Etat de tous les pays (1) (quelles que soient les erreurs grossières dont ils sont coupables dans la pratique) s'accordent théoriquement sur ce point. Il n'y a point de doute que l'agriculture ne soit la plus importante de toutes les occupations; et un pays sera heureux en raison des capitaux placés dans cette branche d'industrie. Cela décide du mérite des impôts territorianx; de la manière dont ils sont assis, le bénéfice des propriétés territoriales est diminué, et conséquemment le placement des capitaux entravé. Quand un impôt territorial est également réparti, il tombe sur les améliorations des terres. Le capitaliste calcule avant d'y mettre son argent, et ne le place jamais de manière à être assujetti à de parcils droits. Aussi les terres d'un pareil pays doivent rester entre les mains de gens qui n'ont point de capitaux ; et l'expérience nous pronve uniformément combien il importe à l'agriculture que les possesseurs soient opulens.

Les taxes sur la consommation peuvent

<sup>(1)</sup> Excepté Colbert, M. Necker et M. Pitt. entièrement

entièrement détruire toutes les branches d'industrie , quand elles sont mises d'une manière peu judicieuse, ou portées trop haut; mais, en pareil cas, leur produit est tellement diminué, que le gouvernement souffre autant que ceux qui les payent. La taxe sur les cuirs en France étoit désastreuse: la même taxe se lève sans difficulté en Angleterre. Les inconvéniens des accises viennent de la nécessité où sont les manufacturiers d'avoir de grands capitaux, non pas pour payer, mais pour avancer l'impôt, qu'ils reprennent sur le prix de la marchandise; le paiement réel étant fait comme cela doit être, par le consommateur. Par cette circonstance, les taxes sur la consommation sont fort supérieures à celles sur les terres. L'homme industrienx. qui place son capital en terres, ne peut point les retirer en augmentant le prix de ses bestiaux et de son grain , et en les transportant sur le consummateur; il est évident que cela n'est pas possible : au lieu que les taxes sur la consommation sont complettement reprises sur le prix des marchandises , à moins que le marchand ou le manufacturier ne consomme lui - même .

Tome III.

Aa

dans lequel cas il paye la taxe, comme il doit le faire. Les impôts personnels sont susceptibles de décourager l'industrie, et d'empêcher le placement des capitaux; et les monopoles, excepté la poste, sont toutait ruineux; car ce sont des prohibitions sur toute espèce d'industrie que l'État veut se réserver pour lui-même. Le monnoyage est bon ou mauvais, en raison de la fidélité avec laquelle il se fait.

4º. La facilité de la perception.-A cet égard , l'impôt territorial , et sur les maisons, a une supériorité évidente ; car il est impossible de cacher les propriétés, et la perception est aussi aisée que peu dispendieuse ; ce petit mérite (peu considérable en comparaison des maux qu'il occasionne) a été le motif qui a engagé tous les États à avoir recours à ce genre de taxe. Les droits d'accises et de douanes sont dispendieux à percevoir; le timbre a cependant beaucoup de mérite. Dans le revenu de la Grande-Bretagne, pour percevoir un million 329 mille 905 louis, il coûte 5,691 louis. L'impôt personnel se perçoit à très-bon compte. et c'est son seul mérite : les monopoles sont par-tout dispendieux; nouvelle rai: son pour les rejeter.

" 5°. La difficulté de trop l'étendre. —Il y a quelque mérite dans une taxe qui ramédie à ses propres excès, ce qui arrive aux taxes sur la consommation; car, lorsqu'elles sont portées à l'extrême, elles ne rapportent pas ce qu'elles devroient produire, parce qu'elles encouragent la controbande et la fraude. Mais il est impossible d'éluder, celles qui sont mises sur les propriétés, conséquemment elles peuvent être portées à l'excès. Le corollaire général que l'on peut tirer de ce que je viens d'avancer est: — Que les meilleurs impôts sont ceux sur la consommation, et les plus mauvais, ceux sur les propriétés.

Sur la proposition des économistes, de n'avoir qu'un impôt unique sur les terres.

Sil y a quelque vérité dans les idées précédentes, ce système doit être bien exponé et désastreux. Jignore si ce n'est pas M. Locke qui a le premier prêché la doctrine, que tous les impôts, de quelque manière qu'ils soient mis, actombent finalement sur la terre; mais celui qui l'a le premier inventée ou soutenne a contribué à l'établissement d'une des plus grandes

Aa 2

absurdités qui ait jamais déshonoré le bon sens. Il seroit inutile de m'étendre sur la réfutation d'une pareille maxime; puisque eir James Stuart, dans ses principes d'économie politique, l'a réfutée d'une manière incontestable. Ce fut sur cette théo. rie fausse et ridicule que les économistes proposèrent de réunir toutes les taxes de France en un seul impôt territorial. En accordant la donnée fausse, que toute taxe quelconque sur la consommation ou autre retombe réellement sur la terre, leur conclusion est juste, qu'il vaudroit mieux mettre une imposition directe en premier lieu, que de faire un long circuit pour l'obtenir; mais, la première idée étant absolument fausse, la conséquence tombe d'ellemême. « Mais que prétendez-vous obtenir par cette régie si menaçante et si dispenn dieuse? de l'argent. Et sur quoi prenez-» vous cet argent ? sur des productions. Et » d'où viennent ces productions ? de la » terre. Allez donc plutôt puiser à la source. et demandez un partage égal, fixe et pros portionel du produit net du territoire (1)».

<sup>(1)</sup> Le Trone , Tom. 1 , p. 323,"

Quelle série d'erreurs grossières l'on trouves dans ce court passage! presqu'autant qu'il y a de mots. C'est précisément tout le contraire; car cet argent n'est point levé sur des productions, et ces productions ne viennent pas de la ferre; et en mettant un impôt territorial, vous n'allez pas à la source, à moins que vous ne puissiez mettre des taxes sur les terres dans les autres pays comme dans le vôtre.

Qu'il est trivial de répéter continuellement le même jargon, sans dire un mot de la réfutation incontestable que le célèbre écrivain anglais, ci-dessus mentionné, a faite de tout le système? Que l'assemblée nationale mette vingt-sept vingtièmes variables sur les terres, de différentes manières, et que le royaume écrasé vienne ensuite demander à ces visionnaires le baume de leur nouvelle science, de leur physiocratie et de leur tableau économique! La noblesse de Guienne est d'avis qu'un impôt en nature sur les fruits, est la meilleure taxe (1). Le clergé de Châlons demande la même chose, et que tous les

<sup>(1)</sup> Cahier de la noblesse de Guienne, 2. 13

autres impôts soient abolis ( 1 ). Mais la noblesse du même endroit est tout-à-fait contre (2). L'abbé Raynal, malgré tout son savoir, tombe dans la même erreur, et appelle un cadastre une belle institution (3). M. de Mirabeau (4) s'est fort étendu sur la défense de ce système, en démontrant que les taxes sur la consommation sont sujettes à de grands inconvéniens : il faut en convenir; je ne connois que deux sortes de taxes qui ne soient point sujettes à des inconvéniens, ce sont la poste et les barrières (5), toutes les autres en fourmillent : mais il est absurde de citer les inconvéniens de l'accise, sans faire voir qu'ils sont en plus grand nombre que ceux des impôts sur les terres.

<sup>(1)</sup> Cahier du clergé de Châlons - sur - Marne, p. 11,

<sup>(2)</sup> Cahier , p. 11.

<sup>(3)</sup> Établissement des Européens, in-4°. Tom. IV, p. 640.

<sup>(4)</sup> De la Monarchie Prussienne, Tome IV, p. 53.

<sup>(5)</sup> Turnpikes, sortes de barrières établies sur les grandes routes d'Angleterre, où les voyageurs payent pour l'entretien des chemins.

Vous aviez en France deux cents soixante millions d'impôts sur la consommation; nous en avons beaucoup plus en Angleterre; la seule question raisonnable à faire est celle qui suit : Êtes - vous en état de supporter un impôt additionnel équivalent sur les terres, en conséquence du bénéfice qui résulteroit de l'abolition des impôts sur la consommation? M. Necker y a répondu, par rapport à la France, d'une manière qui devroit à jamais fermer la bouche aux économistes ; en Angleterre il n'y a qu'une seule opinion là - dessus : nous sommes en état de supporter les taxes de la manière dont elles sont actuellement assises; mais si elles étoient toutes absorbées dans un impôt territorial, l'agriculture recevroit un coup mortel, et la nation seroit entièrement ruinée. Nous savons, par expérience, que les propriétaires territoriaux ne peuvent jamais reprendre la taxe avancée : cette vérité, fondée sur des faits incontestables, est décisive ; et si cette taxe ne leur rentre pas, comment est-il possible qu'une rente de vingt millions supporte un impôt territo ial de dixsept millions? Et quel cas doit-on faire du

A # 4

jargon mistique d'une nouvelle dialecte (1), qui s'en rapporta entièrement à une théorie contredite par des faits innombrables. qu'offre l'état actuel de tons les pays de l'Europe: La circonstance d'être remboursé d'un impôt qui, par le moyen de droits sagement mis sur la consommation, est universellement effectuée, mais qui devient tout -à - fait impraticable avec des taxes sur les terres, est le seul pivot sur lequel tourne cette question. Quand M. Necker démontre que, si le système des économistes se réalisoit, il faudroit vingt-huir VINCTIÈMES en France, et quand on considère qu'en Angleterre le revenu territorial de tout le royaume n'est que d'un cinquième au-dessus de toutes les taxes (2), on a les preuves les plus claires de d'impossibilité absolue de commuer les taxes actuelles dans les deux royaumes, à moins qu'on ne

<sup>(1)</sup> Les écrits des économistes scritti in un arrio dialecto mistico. M. Port, secondo l'ordine della natura, 12 mars 1771, p. 15.

<sup>(</sup>a) En y comprenant la taxe pour les pauvres et les dimes, les taxes sont au-dessus du revenu territorul.

puisse démontrer qu'il soit possible aux propriétaires de reprendre sur le prix de leurs productions des taxes aussi énormes, dont les seules avances deviendroient pour eux un fardeau insupportable. Or, comme il est prouvé, par des faits également évidens, que les taxes sur les terres ne sont point repayées; que les productions d'une terre imposée à 4 sols pour livre, se vendent exactement au même prix que celles d'une autre qui ne paye que 4 deniers, et que les prix ne varient jamais en Angleterre, qu'une terre soit imposée à 1 ou 4 schellings par livre, ni en France quand elles payent un ou trois vingtièmes ; avec des faits aussi décisifs devant les yeux, il est raisonnable de conclure qu'une pareille idée est chimérique; qu'une telle extension de l'impôt territorial est impraticable, et que toute tentative de mettre ce plan à exécution deviendroit immédiatement pernicieuse pour l'agriculture, et finalement ruineuse pour tous les intérêts de l'Empire.

Pour démontrer l'entière impossibilité d'étendre en Angleterre l'impôt territorial au point d'absorber tous les autres, il est en

mon pouvoir d'avoir recours à un état trèscorrect de notre impôt. J'ai inséré dans les Annales d'Agriculture, no. 86, un compte de toutes les taxes que je paye sur mon bien de Suffolk ; et dans ce compte il paroît que la partie de terre qui me rapporte net 229 livres 12 sols 7 deniers sterlings, paye pour les charges publiques 219 liv. 18 sols 5 den. sterlings. En déduisant des 15 millions et demi (revenu net de la Grande-Bretagne) les autres taxes qui font partie de cette somme de 2191. 18 sols 5 deniers, il restera 10 millions et demi; et comme l'impôt territorial actuel, estimé à a millions sterlings, me charge de 40 livres sterlings par an , l'addition d'un nouvel impôt territorial de 10 millions et demi, me chargeroit conséquemment cinq fois et demie autant , ou 220 livres ; c'està dire, il me laisseroit met q livres sterlings par an pour tout le revenu de ma terre! Pent-être les économistes n'ont-ils jamais cu une preuve aussi convaincante de l'impossibilité de leur absurde plan que lé fait que je yiens de citer. Ce sont cependant là les principes qui , je suis trèsfûché de le dire, dirigent à présent l'assemblée nationale en matière de finances. Néanmoins ce qui lui fait honneur, ct même beaucoup d'honneur, c'est qu'elle ne paroît pas vouloir aller aussi loin que le desireroient quelques-uns de ses membres : « Puisque l'intérêt bien entendu de ces trois grandes sources de la prospérité des nations, appuyé des noms imposans de Quesnay, Turgot, Gourmay, Mirabeau le père, la Rivière, Condorcet; Schmidt et Léopold, et développé de nouveau, dans ces derniers momens, avec une logique si vigoureuse par M. Farcet, n'a pas encore persuadé cette arbitraire, inconséquente et despotique reine du monde, appelée l'opinion (1) ». On ne sauroit que sourire du rôle que joue ici le grand Léopold ; il vient dans l'arrièregarde, sans doute parce qu'il n'a jamais réalisé en aucune manière l'impôt territorial des économistes, soit dit en son honneur.

Les abus infâmes dans la perception des gabelles, droits d'aides et droits de trai-

<sup>(1)</sup> De quelques améliorations dans la perception de l'impôt, par M. Dupont, p. 7.

tes, etc. etc. sont sans doute la cause des préjugés qui existent en France contre les impôts sur la consommation. On a cru que les cruautés exercées dans la perception provenoient nécessairement de la nature des taxes; mais une longue expérience a appris le contraire à l'Angleterre, et lui a prouvé qu'on peut lever les accises sans commettre aucune cruauté, comme cela a été souvent pratiqué par l'ancien gouvernement français. Je suis bien éloigné de soutenir que ces taxes soient exemptes d'abus en Angleterre, et je suis persuadé qu'il y a des cas où les détaillans se trouvent extrêmement lézés par les droits d'accises, et que la liberté est même attaquée dans leur opération; mais tout homme impartial doit être convaincu que l'impôt territorial est sujet aux mêmes inconvéniens. Quand le collecteur exige des sommes qu'il n'est point au pouvoir du particulier de payer, saisit ses biens et ses effets, et les vend peut-être pour la moitié de leur valeur; quand on voit des individus boncher leurs fenêtres, se refuser même la jouissance de la lumière, et préférer vivre dans les ténèbres , à payer une taxe

cruelle sur la propriété des maisons; quand, dis-je, il se rencontre de cruantés de cette nature, on ne doit certainement pas croire que les impôts sur la consommation en soient la seule cause; toute autre espèce de taxe, excepté la poste et les barrières, est un fardeau très-onéreux, et la question se réduit à ceci : De tant de maux quel est le moindre?

La petite étendue des propriétés territoriales est une autre objection insurmontable en France aux taxes sur les terres : si elles sont mises d'une manière égale sur la valeur réelle dans de petites possessions, elles deviennent la source d'une grande misère. L'homme, dont le champ lui fournit à peine les objets de première nécessité, n'a rien à épargner pour s'acquitter de l'impôt direct ; il faut qu'il dépende , pour ce paiement, de quelqu'autre emploi au moins précaire, dans un royaume où la population est si grande, en comparaison des emplois, et où nombre d'individus meurent de faim faute d'occupation. Si, pour éviter ces inconvéniens, on les exempte des taxes, ces petites propriétés, qui sont l'origine de cette détresse multipliée, se trouvent par-là encouragées, et il est impossible d'imaginer une politique plus absurde. La scule mesure, qui pourroit remédier à ces manx , seroit de prohiber la division des propriétés territoriales en portions insuffisantes pour supporter l'impôt , ou de . rejeter tout impôt territorial. Un des grands maux résultant de ces impôts directs, c'est que les capitalistes peuvent entièrement s'y soustraire; il n'y a que les impôts sur la consommation qui puissent les atteindres Dans les pays où les taxes sur les terres sont multipliées, ces sortes de gens ne deviennent jamais propriétaires, pour la simple raison que les taxes réduisent le profit des terres au-dessous des autres placemens ; ils vivent de l'intérêt de leur argent dans les fonds publics, et les principes de la justice exigent un systême d'imposition qui mette ces hommes sous leur férule ; cela ne peut s'effectuer que par des taxes sur la consommation, par des accises, des douanes, des timbres, des entrées, etc. et c'est une rais son puissante pour multiplier de pareilles. taxes, au lieu d'avoir recours à celles sur les terres. Selon le systême des impôts territoriaux, tous les étrangers qui résident

dans un empire échappent absolument à l'imposition; au lieu que, par des droits sur la consommation, ils y contribuent également avec les habitans. Dans un royaume tel que la France, qui a toujours attiré et attirera toujours une multitude d'étrangers, c'est un objet de grande importance. Mais peut-être la plus grande objection contrel'impôt territorial est qu'il est nuisible aux progrès de l'agriculture, s'il est également, il porte avec lui le plus grand principe d'injustice, étant défectueux dans ce qui doit faire le premier objet de l'impôt.

Les plus grands défenseurs de cette espèce d'impôt reconnoissent la nécessité de son égale répartition. C'est ce qui a engagé l'abbé Raynal à appeler un cadaste une belle institution; et un écrivain moderne déclare : « Il n'est point de pays où il ne » soit nécessaire d'inventorier tout le ter-» ritorial dans le plus grand détail; d'en » enregistrer chaque portion; d'en connoître les mutations; d'en évaluer le revenu; et, si l'on desire de perpétuer » l'imposition égale et proportionnelle, où » il ne soit indispensable de suivre la pro-

» gression du revenu (1) ». Il explique ensuite cette méthode, en assurant qu'il est absolument nécessaire de faire une nouvelle évaluation des terres tons les nenf ans ; et il trouve à redire au cadastre du roi de Sardaigne (2), parce qu'il n'avoit pas renouvelé son estimation. Un autre de ces politiques observe qu'une dîme seroit un excellent impôt, parce qu'à mesure que les améliorations auroient lieu, ou que les terres seroient cultivées avec plus de soin, le revenu de l'État augmenteroit (3). C'est dans le même esprit que plusieurs des cahiers demandèrent la suppression de tous les droits sur la consommation (4). Je pourrois presque remplir un volume de pareilles opinions, si je consultois de nouveau le déluge d'écrits qui a inondé la France depuis vingt - cinq ans ; mais

<sup>(1)</sup> Le Trône, Ad. P. Perovet, Tom. I, pref. 14.

<sup>(2)</sup> Ibidem . s. 235.

<sup>(3)</sup> Plan d'admin. des finances, par M. Malport, 1787, p. 34.

<sup>(4)</sup> Noblesse de Lyon, p. 16. Bugey, p. 28. Tiers-État de Troyes, art. 13. Estampes, art. 33. Nismes, p. 44. Il n'y a pas une taxe en Franco dont les cahiers n'aiont demandé la suppression.

mais je ne cite que quelques auteurs vivans qui maintiennent encore cette doctrine pernicieuse. Si l'assemblée nationale adopte l'impôt de 300 millions, recommandé par son comité, et, selon ses principes, le rend variable, sans cependant jamais l'élèver au-delà de cette somme, le seul acte de mutation pour soulager,un pauyre malheureux, un fermier paresseux, et charger en proportion un cultivateur industrieux , empêchera toute amélioration de l'agriculture nationale ; et si elle veut tourner ces variations au profit de l'Itat, en augmentant la somme d'impôts en proportion des améliorations, elle les empêchera égale-. ment , parce que personne ne voudra placer son capital dans aucune entreprise dont les bénéfices sont susceptibles d'être imposés par le gouvernement.

Comme je me suis servi d'expressions très-sèrères , en parlant de plusieurs écrivains favorables à l'impôt territorial , il est cependant juste d'observer qu'il s'en trouve d'autres en France dont les écrits sont absolument excupts de ce reproche. M. Necker, dans son Traité sur l'administration des Finances, donne la préférence aux

Tome III.

impôts sur la consommation, et fait voir l'impossibilité de fondre toutes les taxes enun seul impôt territorial. Le marquis de Casaux (1) a aussi essayé de prouver, avec beaucoup d'énergie et de logique, que les impôts territoriaux de France et d'Angleterre devroient être changés en impêts sur La consommation. Plusieurs des meilleurs écrivains qui ont découvert la science physiocratique, sont aussi de cette opinion. Des impôts proportionnels sur la consommation, sont les plus justes, les plus avantageux, et les moins onéreux pour un peuple, parce qu'ils se payent tous les jours et imperceptiblement (2). La noblesse de Quercy a, dans son cahier, un passage qui fait honneur à son bon sens : « Constor dérant que l'impôt indirect a l'inappré-» ciable avantage d'une perception imper-» ceptible et spontanée; que le contribua-» ble ne le paye qu'au monient où il en a s les moyens; qu'il frappe sur les capita-» listes dont le genre de fortune échappe à

<sup>(1)</sup> Méchanisme des Sociétés, in - 8°. 1785, p. 222.

<sup>(2)</sup> Encyclopedie, in-folio, Tom. VIII, p. 602.

tout autre impôt; que la mesure des consonmations étant en général celle des richesses, il atteint, par sa nature, à une justesse de répartition, dont l'impôt directn'est pas susceptible, etc. (1). Ce sont là de sages principes; ils sont, en peu de mots, développés de la manière la plus claire.

## De la simplicité de l'impôt.

Un si grand nombre de cahiers de France sont d'accord avec les économistes, pour demander la plus grande simplicité dans l'imposition, un impôt uniforme, proportionnel, unique sur les terres, qu'il vaut bien la peine d'examiner jusqu'à quel point cette théorie de simplicité mérite l'idée que l'on s'en est formé. Personne ne doute de l'avantege que produiroit une méthode peu dispendieuse de perception pour ce plan, ou tout autre plan de simplicité; mais il y a lieu de croire que cet avantage scroit acheté à un prix mille fois plus haut qu'il ne vaut. Je n'aime pas à avoir recours aux raisonnemens, quand il se trouve des faits

<sup>(1)</sup> Page 6.

desquels on peut tirer des conséquences, Les taxes d'Angleterre sont variées à l'infini, beaucoup plus qu'en France, sur-tout dans les objets d'accises et de timbre ; elles sont aussi considérables, et plus du double de celles de France, en proportion de la population du royaume ; cependant, cet immense fardeau est supporté par le peuple avec beaucoup plus d'aisance qu'un autre de moitié moindre n'est supporté par la nation française; cela ne doit pas être attribué à une seule cause, mais à plusieurs: or, au milieu de toutes ces causes, on trouvera, je crois, cette grande variété de points sur lesquels elles portent.

La seule circonstance de diversifier les taxes pour lever une somme quelconque, est un grand pas vers une égale répartition; si j'avois à définir un bon système d'impôts, je dirois que c'est celui qui porte légèrencent sur une infinité de points, et junais pesamment sur aucun. En un mot, cette simplicité de l'impôt est le plus grand poids qu'on puisse lui ajouter, et doit, dans tous les pays, être soigneusement évité. —Par le système de la simplicité de l'impôt, de quelque manière qu'il soit mis

en pratique, soit sur les terres, sur les personnes, ou sur la consommation, il se trouvera toujours des classes du peuple moins taxées que les autres; et cette inégalité jetera un fardeau onéreux sur ceux qui souffrent le plus de l'opération de taxes, quelle que soit leur nature. Il n'y a personne qui soit plus grand ennemi que moi des impôts sur les terres ; cépendant , tel est l'avantage d'un système extrêmement varié, que je ne voudrois pas qu'on les ôtât entièrement dans aucun pays. Un impôt territorial de six, neuf deniers, ou peutêtre un sol pour livre, mais invariable, seroit un fardeau si léger, qu'il pourroit · être supporté sans nuire à l'agriculture. Les taxes sur les fenêtres sont les plus mauvaises que l'on puisse mettre ; mais si elles ne passoient pas trois sols par fenêtre, il n'y auroit pas grand'chose à dire. Malhoureusement pour la France, des idées contraires prévalent chez elle ; - ce sont celles de la simplicité. Il auroit été sage de n'avoir supprimé aucune taxe en entier, pas même celle de la gabelle : si l'on avoit écarté les abus qui proviennent de ce qu'an revenu est affermé; si l'on avoit introduit dans la perception la douceur d'un gouvernement libre; si l'on avoit même entièrement changé la méthode do perception, on auroit écarté les principales objections que l'on pouvoit faire aux impôts qui ont été abolis, et évité le maitenant indispensable, de chargor les terres. Ce sujet est fertile, et bien digne de la plume d'écrivains habiles; un voyageur ne sauroit donner que quelques légères esquisses.

Fin du troisième et dernier Volume.

#### AVIS DU LIBRAIRE.

M. de Casaux s'étant offert de faire des Notes sur l'Ouvrage de M. Young, nous avions d'autant plus volontiers accepté son offre, que la réputation qu'il a acquise dans la république des lettres, et dans l'économie politique, ne pouvoit que donner une plus grande valeur à l'ouvrage important que nous présentons aujourd'hui au public : les frontispices de cette traduction étoient imprimés, lorsque nous avons appris que cet Écrivain étoit malade depuis long-tems , à Londres , et que sa santé ne lui permettoit aucun travail. Nous allions, en conséquence, faire changer les frontispices, lorsque nous filmes positivement informés que c'étois toujours l'intention de M. de Casaux de travailler aux Notes le plus tôt qu'il lui seroit possible. Sur cette assurance, nous n'avons fait aucun changement, et nous nous engageons de les donner gratis aux acquéreurs de cet Ouvrage, aussi . tot qu'elles nous seront parvenues.

# T A B L E

# DESCHAPITES

### Contenus dans ce Volume.

| CHAPITRE XII. Tenure et grand    |          |
|----------------------------------|----------|
| Fermes en France,                |          |
| Chap. XIII. Moutons de France    | , 49     |
| CHAP. XIV. Capital employé à l'. | Agricul- |
| ture,                            | 102      |
| CHAP. XV. Prix des Subsistan     | ces, du  |
| Travail, etc.                    | ,114     |
| Chap. XVI. Produit de la France  | ce, 141  |
| CHAP. XVII. De la population     | a de la  |
| France,                          | 201      |
| CHAP. XVIII. De la police des G  | rains en |
| France,                          | ·236     |
| Chap. XIX. Du Commerce de Fra    | nce, 268 |
| Chap. XX. Manufactures de Fran   | ice, 309 |
| CHAP. XXI. Impôts de la France   | , 333    |

## TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

Contenues dans les trois Volumes de cet Ouvrage.

#### Α.

ABBETILLE, mal batie, sa population, ses manufactures de draps, t. I, p. 31.

Académies et leurs Mémoires; peu importans pour l'agriculture, t. I, p. 179.

Agen: bâtimens neuls; marquent-ils sa prospérité ?

Agriculture. La société de Limoges n'y fait, comme toutes les autres semblables, que du galimatias, t. I, p. 27.

 depuis Calais jusqu'aux Pyrénées, ne présente rien qui ne soit en Angleterre, t. I, p. 73.
 demunde autre chose que des Mémoires d'Académies, t. I, p. 179.

- nullement protégée par le gouvernement anglais,

t. I, p. 284. — (Société d'). L'auteur va à celle de Paris ; n'en

est pas content, et blâme toutes ces sociétés, t. I, p. 337, et suiv. — ses améliorations, par Leblauc, à Mareuil, t. I,

p. 413.

son bel aspect, en allant de Saverne à Stras-

bourg, t. I, p. 438.

Mauvais ustensiles et chétifs bestiaux employés en France pour la pratiquer; capitaux dépensés

pour cet effet, t. III, p. 102.

de France. Exportation de ses productions aux
Colonies, en 1787, t. III, p. 292.

Agriculture misérable à Saint-Brieux, où il y a une manufacture de toile, et à Auvergnac, t. III, p. 329, et suiv.

Aiguillon : les environs fort peuplés ; fermes jolies et bien bâties ; château du duc 4t. I, p. 149.

Aire. Bon logement, bon repas, t. I, p. 146.
Allemands, peuple different en tout des Français,

t. I, p. 438.

Alpes (passage des ), t. II, p. 84.
Amandiers de Milhaud, muriers, t. I, p. 125.

Amiens, sa cathédrele, ses manufactures; désapprouve le traité de commerce avec l'Angleterre, t. 1, p. 33. Amphithéatre de Nimes, etc. t. 1, p. 118.

Angoulême. Beauté de la campagne; la Charente,

t. I, p. 161.

Angleterre; on y vit à meilleur marché qu'en France,

t. I, p. 76.

sa grande prospérité après la perte de l'Amérique; cause, t. II, p. 76.

Anjou; passage agréable de Nantes dans cette province; aspect de la campagne, t. I, p. 293.

- Réception affectueuse qu'on fait à l'auteur, chez M. de Livonnière, t. I, p. 294.

Anspan. Diner des paysans, t. 1, p. 143.

Argenson (Voyez d'); sa maison des Ormes, t. I, p. 165.

— bel aspect de ses environs; ses roches, ses vignes, ses forèts, etc. t. I, p. 54. Arras; marchés; affluences des campagnards; ré-

flexions, t. I, p. 243.

Arrosement des champs, pratiqués à Gange, à Saint-

Laurent, t. I, p. 126.

- des terres, t. II, p. 301.

Assemblée (l') nationale, formée enfin de la réunion des trois corps, t. I, p. 300.

- nationale, nom pris par les représentans du peuple, t. I. p. 360.

- constituante; jugement que l'auteur en porte

t. II, p. 21.

Aubenas. Accident qui arrive à l'auteur sur la routes moulins à soie, t. II, p. 36, et suis.

Aubenton (d'), à la tête de la ferme de l'école véterinaire de Charenton, t. I, p. 217.

Auberges de France et d'Angleterre ; leur comparaison , t. I , p. 35.

Auch; pauvre, sans manufactures; beaucoup de nobles insolens; quelques pauvres nobles cultivoient leur champ, t. I, p. 148.

Augmentation de prix dans diverses provinces de France; observations, t. III; p. 136, 139.

Auray; bien bâtie; petit port, t. 1, p. 281.
Autan. Etat de l'agriculture de la contrée; perspective de cette ville depuis la montagne, temple de Janus; faux bruits de brigands, t. 1, p. 464.

Aventure qui arrive à l'auteur, dans l'auberge de Thueys, t. II, p. 33.

Auvergnac. Réception honnête faite à l'auteur chez le comte de la Bourdonnois; conversations sur l'agriculture; misère du peuple; sa cause 4. I.p. 882. Avignon. Tombeau de Laure aux Cordeliers, monument du brave Crillon 4. II. p. 50.

Ay; ses excellens vins de Champague, t. I, p. 415.

### в.

Bacs exécrables d'Angleterre, t. I, p. 68.
Bugnères de Luchon. Etat du local; ses bains; amasemens, usages, t. I, p. 89.

- de Bigorre; ses eaux, t. I, p. 138. Barbesieux; belle campagne, t. I, p. 159.

Barri (du); sa maison à Toulouse, t. 1, p. 79.
(la du), v. Lucienne, t. I, p. 221.

Barsac; ses vins; grande population; labour avec des beufs, entre les rangées de vigue; helles maisons de campagne, t. I, p. 151. Bayonne, belle ville; sa promenade; son port; helles

paysannes en y allant de Pau, t. I, p. 141.

Beauce, pays mal cultivé, t. I, p. 48.

Beck, petite ville florrissante; bonne auberge, t. I

Béfort; bel aspect du pays, depuis Isenheim; mouvemens violens du peuple; ville fermée, t. I, p. 449. Bernay; son manvais vin; état des fermes des environs, t. I, p. 30.

Bertin; soins qu'il prend pour perfectionner les races de moutons, t. III, p. 49.

Besancon; ignorance où l'on y étoit des nouvelles de - la révolution; on y refuse un passe-port à l'auteur; résle xions; mauvais théâtre, mauvaise comédie, t.1, p. 458.

Beziers; libertinage de son évêque, t. I, p. 111. Eibliothèque du roi; ce que l'auteur y trouve de manque, t. I, p. 342.

Bissy, Plantations de mûriers, t. I. p. 312.

Blois. Réflexions précieuses de l'auteur sur les évènemens qui se sont passés au château de cette ville, t. I, pt. 173.

Baufs de la vallée de Corbon , t. I , p. 252.

— еп pature, à Novant, t. I, p. 307

Bois de France; leur étendue discutée; leur produit annuel; consommation; tableaux, t. III, p. 184, 186, 190.

Récapitulation, p. 193, 200.

Boisgelin; son entreprise interrompue, t. I, p. 81.
Bon sens; comparaison légère que fait à cet égard l'auteur, cutre la France et l'Angleterre, t. I, p. 421.
Boulogne; aspect de cette ville; refuge des Anglais,

p. 26, 28.

Bourbon-Lancy, pays affreusement cultivé sur la route, cependant très-bon; seigneurs non plaints

par l'auteur, t. I, p. 486.

Bourbonnois, pays clos, helle route, t. I, p. 488. Bordeaux. Etat et aspect de cette ville; son mauvais quai, t. I, p. 152, 158.

Bourgogne, mêmes violences qu'en Franche-Comté; réception de l'auteur chez Morveau; détails sur Dijon, t. I, p. 467, et suiv.

Brest; bien bâtie; dissiculté d'en voir le chantier, t. I, p. 275.

Bretagne (Basse); son aspect misérable, t. I, p. 267. Breteuil; son pays varie; forêts; craies jusqu'à Clermont, t. I, p. 34.

Bretons (bas), sont encore les mêmes qu'il y a treixe cents ans, t. I, p. 275.

Briarre; son canal; aubergiste frippon, t. II, p. 105.

Brienne (canal de) , t. 1, p. 78.

Brigsthelmstone, nouvelle ville anglaise; l'auteur termine son second voyage en France, t. I, p. 320. Brionde, pays intéressant, sur la route; bon vin blanc, t. II, p. 22.

Brives ; beauté de ses environs ; mais ville mal bâtie,

t. I, p. 64, 66.

Broussonnet se trouve avec Young, t. I, p. 41.
Broglie, père du maréchal de ce nom; ses vues pour
la France, t. I, p. 163.

son château à Bernay, t. I, p. 307.

Paris, t. I, p. 418.

C.

Cabinet d'histoire naturelle; jardin des plautes, t. I,

Cabotage , en 1788 , t. III , p. 297.

Cahors, vitaine ville; son commerce de vin, t. I,

Caldis, ses environs, comparés à ceux de Norfolk, t. I, p. 26.

Canal de Languedoc, t. I, p. 79.

de Narbonne, réuni à celui de Languedoc, t. I.

p. 107.

de Languedoc, t. I, p. 108, 110.

de Chaulais; ses travaux abandonnés, t. I, p. 482.

de Picardie, visité par Joseph II, empereur, ce

qu'il y écrivit, t. I, p. 231, et suiv. de Saint-Omer, t. I, p. 242.

Capitaineries, devoient être abolies, selon l'auteur,

t. I, p. 38. Capitaux employés en France pour l'agriculture, t. III, p. 102, 114.

Caractère français meilleur que l'anglais, t. II, p. 249. Catholiques, obligés d'émigrer d'Angleterre pour cause d'éducation; abus noté par l'auteur, t. I., p. 249.

Caussade; sa belle route jusqu'aux Pyrénées, t. I, p. 73. Cavernes, ou maisons creusées en terre, le long de la

Lorre, t. I, p. 170.

Chamberi. Description de la célèbre dame de Wasreus, amie de Rousseau; extrait mortuaire de cette dame; close de Chamberi, t. II, p. 88, 93.

Chambord. Château beau, mais mal situé; escalier carieux; casernes; parc; réflexions sensées de l'auteur sur l'agriculture, t. I, p. 177.

Champs clos. depuis Bagueres de Luchon jusqua. Auch, t. I, p. 147.

Chanteloup. Description de ce château, près de Tours, t. I. p. 171.

Chancilli; ses charmes, sa magnificence, sa description, t. I, p. 34, et suiv.

Chanvre, v. lin, t. III, p. 309.

Charbon de bois; consommation annuelle de France; tableaux, t. 111, p. 188.

Charenton; son école vétérinaire, sa ferme, réflexions de l'autenr, t. I, p. 217.

Charles-Quint recu à Verteul, t. I, p. 161.

Charrue à planter de Cook, à Paris, t. I, p. 203. Chasse; les grands en étoient plus jaloux que de la prospérité de l'agriculture, t. I, p. 172.

le peuple abuse du décret , t. II , p. 58.

Châtaignier , se plaît dans les terreins volcaniques .

t. II, p. 29.

ne crolt pas sur un fonds de granit, t. I, p. 62.

nourriture des pauvres du pays de la Marche.

t. I, p. 54. Châteaulin: un tiers du pays inculte, t. I, p. 277.

Châtelleraula; sa coutellerie, t. I, p. 165. Chânes, qui perissent par le haut, avant d'arriver à

leur taille, t. I, p. 52. Cher, rivière, t. I, p. 52.

Cherbourg. Détails sur les travaux du port ; les co-

Châte du roi, de la noblesse, du clergé et des parlemens, attribuée à l'ignorance où le peuple étoit laissé sur les nouvelles publiques, t. I, p. 461.

Cigales incommodes sur les oliviers de la route de Pézénas, t. I, p. 114. Circulation; il n'y en a pas en France, t. I, p. 131.
Clermont; ses environs pittoresques, ses vignes, sa culture, t. I, p. 34.

- en Auvergne, ville sale, puante; salle de losture, t. II, p. 13.

Climat de la France, t. II, p. 188.

Colbert veut encourager la perfection des races des moutons, t. III, p. 49.

Colmar; juif achète la seigneurie du vicomté d'A-

miens , etc. t. I, p. 32.

Colonies, v. possessions d'Outremer, t. II, p. 70.
— toutes à charge aux royaumes ou Etats qui en
ont; avis de les abandonner, t. III, p. 283.

Combourg; peuple presque sauvage; ville sale, t. I, p. 267.

Commerce (traité de ) avec l'Angleterre, blamé & Abbeville, t. I, p. 32.

- de France avec la Russie; balance contre la France; tableau, t. III, p. 255.

- de France; importations; tableaux de plusieurs annees, t. III, p. 268, 278,

de France, son progrès, tableau, t. III, p. 298.
de France, trois fois et demie plus grand pendant
le période marqué, t. III, p. 298, et suiv.

- double, depuis 1764; progression moindre de

celui d'Angleterre , ibid.

de France aux Indes occidentales; tableaux des exportations et importations, t. III, p. 2/8, 281. de France avec les Etats-Unis; tablean, t. III, p. 293.

— (le) a été plus fineste à l'Europe que tous les autres maux, t. III, p. 300.

 (traité de ) avec l'Angleterre; considérations à cet égard, d'après les registres anglais et français, t. III, p. 300, 308.

Communes, nom que prend le corps des représentans du tiers-état, v. Paris, t. I, p. 326, et suiv.

Consommettón de bouls, veaux, moutons, cochons, en vinct ans, à Paris; tableau, t. III, p. 226; confétés, p. 232. Consommations (impôt sur les); son avantage, t. III, p. 385.

Constitution anglaise, a fait la splendeur et l'aggrandissement d'Angleterre, t. I, p. 399. — (la), mal faite, selon l'auteur, t. II, p. 54.

Contrebandiers de Jonquières , t. I , p. 102.

Corbon; sa vallée couverte de bouls, t. I, p. 102.

Corvees ahominables, t. I, p. 42.

Coton (monlins à) de Louviers, t. I, p. 312.

Cour: faute grave qu'elle a faite, en ne chargeint aucun écrivain d'écrire contre les pamphlets populaires, t. I, p. 401.

Coutellerie de Châtellerault , t. I, p. 164.

Ciau , terreins caillouteux; grands troupeaux de moutons, t. II , p. 59.

Cretel (la dame); son grand talent sur le théâtre à

Cujes: qualité, aspect du pays, oliviers, vignes, capres, t. II, p. 72. Culture, triste, et misère du peuple, entre Vierson

et Argenton, t. I. p. 55.

du Limosin; son mauvais état, t. I. p. 61.

bien suivie à Saint Martery, t. I. p. 136.

#### D.

Dauphin, avoit le cordon bleu en naissant, t. I, p. 43. Dax, les landes; source d'eau chaude dans cette ville, t. I, p. 145.

Denainvilliers; maison du célèbre Duhamel, t. I.

Despotisme : reproche qu'il avoit à se faire sur la misère du peuple ; t. I, p. 271.

Dette nationale; intérêt selon les derniers comptes

t. III, p. 341.

Dijen, distails sur cette ville; trottoirs; l'auteur est reçu chez Morveau; théque de celui-ci sur l'air; manque de papier-nouvelles; ravages des paysans, cause, t. 1, p. 466, 480.

Diner ennuyeux des rois de France, t. I, p. 44.

Dines,

Dimes, droits féodaux abolis; réflexions, t. II , p. 13, 15.

Dordegne, son cours; grande population, t. I, p. 69, 135.

50, 133.
Duhamel, sa maison de Denainvilliers; ses charrues à planter conscrvées, t. I, p. 156.
Dunkerque; réparation de son bassin, sa petitesse,

t. I, p. 237.

#### Ε.

Ecuries, mauvaises en France; leur saloté, t. I, p. 38. École militaire; abus, t. I, p. 219.

E/bauf; sa belle perspective, t. I, p. 307.

Electeurs de Paris veulent une république; à quelle époque? t. I, p. 385. Enclos, t. II, p. 476.

Enville (duchesse d'), t. 1, p. 143.

Ermenonville; Rousseau; description de ce charmant local, t. I, p. 192. Espagne, contraste de ce royaume avec la France,

t. I, p. 102. Etalons chetifs et petits en Basse-Bretagne, t. I,

p. 274.

Etats-Généraux convoqués ; présage d'une nouvelle constitution en France, t. I, p. 323.

les députés du peuple se constituent en assemblés des Représentans du peuple français, t. I, p. 349. F.

Familles, d'où vient leur antiquité, t. II, p. 27.
Féodalité; ses siècles barbares; le peuple esclave;
t. I, p. 54.

Femmes; leurs travaux divers en France, à la campagne; réflexions, t. I, p. 421. — d'Avignon, leur ressemblance avec celles d'An

d'Avignon, leur ressemblance avec celles d'Ang gleterre, t. II, p. 51. en chapeau d'homme dans la Bourgogne, t. I,

p. 485. — en chapeau d'homme à Aix, t. II, p. 59.

la révolution les met à leur place, t. II, p. 119.

Ferme de Charentony réflexions à ce sujet, t. I, p. 219.

Fermes, leurs t-nure et grandeur; discussions importantes à ce sujet, t. III, p. 1, 17.

Tome III.

Fermentation de Paris après la séauce royale, t. I, p. 375.

Ferniters gardent les fermes sans rien payer aux propriétaires, t. II, p. 62.

Ferté - Lowendal; état de ce pays; son château, t. I, p. 50.

Fix; pays volcanique, cultive jusques sur les hautes montagnes, t. Il, p. 23, et suiv.

Flèche (la), belle ville, mais petite; peu de com-

merce, t. I, p. 296.

Flixecourt, pauvieté et tristes moissons depuis là jusqu'à Amiens, t. I, p. 8.

Foire de Guibray et de Beaucaire; valeur des mar-

chandises qui s'y vendent, t. I, p. 255. Fonds publics (système des), t. III, p. 343.

Fontainebleau, château, sa description abrégée; grosses carpes; aubergistes frippons, t. I, p. 182. Français; justice rendue à leur génie, t. I, p. 264. dits d'un meilleur caractère que l'Anglais, t. II.

p. 149.

France, ses belles routes, t. I, p. 29.

son étendue, t. II, p. 153, 158.

\_\_\_ son sol, p. 158, 183, \_\_ sa surface, p. 183, 188,

\_\_\_ sa suriace , p. 100, 100.

produit des grains, rente, prix de terres, p. 214, 339.

\_\_\_ Cours des moissons, p. 339, 390.

- Arrosemens, p. 391, 412. - ses prairies, p. 412, 416.

Luzernes , p. 417 , 436.

- Sain-foin, p. 436, 444, 476.

- ses enclos, p. 476, 492.

Frédéric, roi de Prusse; ses diners économiques, t. I. p. 44.

- ce qu'a coûté d'argent et d'hommes son excessive ambition , t. I, p. 222.

Frontignan, ses vins muscats, t. I, p. 115.

G.

Gages des journaliers en France, t. III , p. 1234

Cardes-Françaises, dé idées à favoriser le peuple, t. I., p. 384.

Garence verte, t. I, p. 247

Garonne, aspect de son cours, t. I, p. 319.

Gaudens (Saint), ville florissante, t. I., p. 83. Gelées de printems, fréquentes au midi de la France; leur eflet, t. I., p. 72.

Georges (Saint); beauté du pays jusqu'à Brives,

Germain (Saint); plantes étrangères chez Noailles; t. I, p. 222.

Girons (Saint); réceptable d'ordnre; auberge détestable; population, t. I, p. 132.

Gubelins (manufactures des), t. I, p. 156. Gobin (Saint), sa manufacture de glaces, t. I, p. 231. Gouvernement; scule cause qui influe sur le genre humain, t. I, p. 103.

... (le); son extrême en:barras; à quelle époque, t. 1, p. 385.

- oppressif de l'ancien régime, t. I, p. 421.

Grains, leur poduit, t. II., p. 214.

— leur police; observat ons importantes; les fautes que font les gouvernemens à cet égard; et sur ca qu'il faut faire; erreurs ou absurdités de Necker. t. III., p. 236.

Graves (viu de), t. I, p. 71.

Grisolles; chaumières bien bâties, sans vîtres, t. I, p. 76.

Guere avec l'Aneleterre (bruit de), t. I, p. 235. Guise assassiné à Blois, t. I, p. 174.

### н.

Harra de Pompadour (t. I. p. 63. Harra-de-Grace, v.l. c trè-animée; son port; mur qu'on relève; sa population, t. I. p. 248, et suiv., Hydres; description du local; productions des végátaux y orangers très-fetiles y, II, p. 74, et suiv.

1.

Impôt; ce qui en fait le mérite, t, III, p. 357.

Impôt unique , selon les économiste ; considérations à cet égard , t. 111 , p. 371.

- indirect, ou sur les consommations; son avantage , t. III , p. 385.

- observations sur sa simplicité, t. III , p. 387. Impôts de France; procédés de l'auteur pour en éclaircir la théorie, et les résultats, t. III, p. 333.

Instrumens étrangers d'agriculture : somme que destinoît à cela l'abbe Raynal; difficultés sur leur

usage , t. II , p. 71. - on ustensiles mauvais, employés en France pour l'agriculture , t. III , p. 102.

Irlande , misérable , t. I , p. 69-

Isenheim ; nouvelles qui y arr.vent ; projet de faire sauter l'assemblée nationale, attribué à la reine : réflexion, t. I, p. 447.

Issoire ; conversation politique ; pays volcanique , t. II , p. 20. Itindraire de l'auteur ; son but, t. I , p. 201.

# Jorry (Saint), pays désert , t. I, p. 77.

Lac d'Hédé; ses beaux po'ssons, t. I, p. 269. Laines d'Angleterre importées par Dunkerque, t. I.

p. 237. ou toisons des moutons des diverses provinces de France; leur qualité, leur prix, t. III , p. 49, 102. Larbousse (vallée de ) , t. I , p. 96.

Laure , v. Avignon et Lille , t. II.

Lazowski, se trouve avec Young, t. I, p. 41. Leon et Treguier; la culture assez bonne, t. I. p. 2776 Léza: ds, nombreux parmi les châtaigniers, t. I, p. 56. Leyrac; largeur de la Garonne; sa vallée, t. I, p. 149-Liberté; réflexions de l'auteur à ce sujet, t. I. p. 3c8, et suiv.

Liancourt (le duc de), Young déjeune chez lui à Versailles , t. I , p. 42.

- château ; plantation d'arbres ; établissemens ; travaux ; agrément; tems agréable qu'y passe l'autenr, t. I, p. 184, 192, 200.

Lille-sur-Daube ; danger qu'y coure l'auteur ; comment il s'en tira, t. I, p. 453.

Lille en Flandres: peu de montous, t. II, p. 66. L'Isle en Comitat; ses beux envirous; ville sale, puante; fontaine de Vancluse; châtean de Pétrarque, t. II, p. 54, 57.

Linagne; produit de ses terres; observations, t. III, p. 150.

Limoges; ses manufactures; état et aspect de cette ville; t. I. p. 58.

abus de sa société d'agriculture; t. I. p. 61.

Lin et charvre; leur culture domine dans toutes les parties du royaume; observations sur les conséquences, t. III, p. 312.

Loge; scenes pitoy...ldes qu'offrent les champs, t. I, p. 51.

Loire; nombreuses habitations sur ses rives; son cours plein d'écneils, t. I, p. 167. Londrin; sa fabrique pour le commerce du Levant,

t. I, p. 128. L'Orient; son port; on y lance à l'ean le Tourville;

bâtimens pour les magasins, t. I, p. 279. Louis XI, tyran; son mausolée à Clarcy, t. I, p. 179. Loups des Pyrénées, t. I, p. 101.

Lourde; sa prison d'État; garde, t. I, p. 139. Louviers; belle manufacture de draps de M. Decretot; moulins à coton; manufacture de planches de cuivre pour doubler les raisseaux, t. I, p. 312.

Luchon; séjour qu'y fait l'auteur, t. I, p. 88. Lucienne; réflexious à son sujet, t. I, p. 221. Lunéville; sa population; belle ville, mais fort pauvre; société qu'y trouve l'auteur, t. I, p. 432.

Luccines, t. II, p. 417.
Lyon; Pautcuir préfère Nantes; ses conversations avec Rozier; Roland et autres, sur l'agriculture; détail sur la ville; discussion sur le traisé de conserce avec, l'Angletere; trissé état des matufactures; collecte considerable pour les pauvres; t. II, p. 96, 103.

## Μ.

Mackines royales; leur dépôt; t. I, p. 348 Maison de Bourgogne; belle route; pays enclos et boisé; grande chalepr; point de mouches, t. I, p. 485. Maisons solides, en terre et paille hachés; t. I, p. 266; C. C. 3 Mal (le) doit être ménagé quelquesois de peur d'anvant r un bien inconnu , t. III , p. 311.

Malsherbes ; plantation de muriers, arbres étrangers , t. I , p. 182.

Manufacture de Von-Rabais, t. I , p. 32. - de Cadot, à Rheims, t. I, p. 417.

- de torle de Saint-Brieux; agriculture misérable,

t. IiI, p. 319. Manufactures de Cambrai , t, I , p. 234.

- de coton, en Normandie, 1, I, p. 247.

de Louviers, en drap, en cuivre pour doubler les vaisseaux, t. I, p. 312. - de France, t. III, p. 309.

- leur influence sur l'agriculture, t. III, p. 317.

particulières; considérations sur leurs avantages ou désavantages , t. III , p. 312 , 316.

- rapports qu'il doit y avoir avec l'agriculture , t. III, p. 323.

- de France les plus florissantes de l'Europe, depuis 1650 jusqu'en 1750, t. III. p. 321.

Marli , sa wachine , t. I , p. 221. Marseille; bien bati dans le quartier neuf, mais ailleurs sale, pnant; son commerce, son port; conversation intéressante de l'auteur avec l'aynal;

Mirabeau peint en deux mots, t. II, p. 64, 72. Martory (Saint); bonne culture, t. I, p. 136. Maudières: arche vaste , sur un torrent , t. I, p. 127;

Manpertuis; détail du château et jardin de Montesquion , t. I , p. 407.

Maurice (St); sa route jusqu'à Lodève , t. I , p. 127. Mauvais gouvernement, causé par l'ignorance où l'on est ur la capacité des sujets qu'on y prépose,

t. I, p. 324. Meaux; ferme de Guibert; sa maison; réflexions t.·I, p. 409.

Metz; ville très-forte; son académie établic, sur-tout pour l'agriculture ; son cabinet littéraire, etc. bons vivres . à bon marché, t. I, p. 423.

Alilhand; ses amaudiers; vie commode dans cette ville, t. I. p. 125.

Mireporx; son port; beaucoup de manufactures; sa population; pas une voiture pour un voyageur, t. I, p. 130.

Modes, plus inconstantes en Angleterre qu'en France, t. II, p. 148.

Moisson agréable des environs de Narbonne, t. I,

p. 108. Moissons; leur cours, t. II, p. 339.

Monenge; bel état des pépinières des environs, t. I,

Montadier; habitans hideux et grossiers de ce payslà, t. I, p. 127.

Montagne percee à Capestan, t. I, p. 129.

Montagnes d'Augleterre; leur trisic aspect, t. I, p. 84.

Montanban; misère du peuple, t. I, p. 271.

- état de la ville; aspect des environs; bon mar-

ché des vivres, t. I., p. 74.

Mont-Cenis; établissement de Weelkainsong, pour fondre et percer des canons; grand nombre d'on-

vriers ; verrerie , t. I , p. 482.

— description du passige, t. II, p. 84. Montelimart; réc.ption anicale de l'auteur chez Faujas, l'abbé Béranger qui vonloit déjà le mariago des prêtres, et rénnir less protestans et les catholeques, t. II, p. 43, 46.

Montesquiou, v. Manpertuis, t. I, p. 407.

Montpellier; beauté de ses environs; bel aspect de la ville au loin; mal bâtie; ses manufactures, etc.

Monticuil, en Picardie; ses tourbes; état de cette ville, t. 1, p. 29.

Morfontaine; ses jardins, t. I, p. 192.

Moulins, paurre ville, mal bàrie, sans papiers publics dans les cafés ; terre à bas prix dans le Bourbonnois ; terre du marquis de Goutte, celle de Ballaies, t. II, p. 1, 10.

Moulins à l'Iruile, près de Lille en Flandre, t. I, p. 235.

- a soie d'Aubenas, en Flandre, t. II. p. 37.

Mouchy (le maréchal de), sa petite maison d'Arpajon, t. I. p. 47.

Moutons de France, dans les diverses provinces; leur prix et celui de leur toison; leurs differentes races; leurs gouvernemens, t. III, p. 49, 102.

Muriers de Malesherbe, t. I, p. 182.

Múrices; plantation du maréchal de Belle-Isle & Bissy, t. I. p. 312.

- arbres de bon produit, t. II . p. 32.

Murs de vergers en torchis rouge, t. I, p. 307.

Musillac; bon prix des vivres; ensuite des landes,
t. I, p. 281.

#### N.

Nanci, état de cette ville, t. I, p. 431. Nangis. Béllexions qu'y fait l'auteur sur la liberté

du peuple, etc. t. I, p. 398, et suiv. Nantes; théâtre, chambre de lecture; la machine de

Weelkainsong pour percer les canons; amourde la laberté; révolution imminente, t. I, p. 286, 292. Narbonne; belle route jusqu'à Séjean entre des roches, t. I, p. 106.

Nation armée; réflexions sensées de l'auteur à ce sujet, t. II, p. 53.

Navarreins, petite ville fortifiée, bel aspect des environs, t. I, p. 142.

Navigation, vaisseaux sortis des ports de France en 1788; tableau, t. III, p. 297.

Nazaire, embouchure de la Loire, t. I, p. 285. Necker; état perplexe où il se trouve; fautes qu'en lui imputoit; jugement qu'en porte l'auteur, t. I, p. 343, 349.

cause de la disette des grains en France; époque, t, I, p. 333.

- son hypocrisie à Versailles, t. I, p, 381.

- son renvoi; troubles; inquiétudes à Nanci; le peuple attend ce que fera Paris, t. I. p. 428, et suiv. - a tenu en ses mains la destinée de la France; sea fantes; son incapacité, t. I., p. 449.

ses absurdités sur la police des grains; auteur de leur enchérissement, t. III, p. 253, 240.

Neuilli, son beau pont, t. I, p. 221. Nevers , bel aspect dans le lointain ; ville sale, t. II

p. 105.
Nimes, son amphithéatre; sa maison quairée; le tem-

Nimes, son amphithéaire; sa maison quarrée; le temple de Diane; chaussée des Romains; sa foire; table d'hôte, t. I., p. 119.

Nobles, causes de la misère du peuple, t. II, p. 89. Noblesse et le clergé; leurs mouvemens contre le Riers-état, à la révolution imminente. (V. Paris.) t. I, p. 326, et suiv.

Noblesse, pertes énormes qu'elle fit dès le commencement de la révolution en Provence, t. II, p. 61. — méprisable, t. I, p. 272.

Nonant-le-Fusilier; état de son terroir, t. I., p. 51.

Norfolk; ses environs, t. 1, p. 26.

Normandie; un des pays les plus riches de l'Europe,
t. I, p. 307.

misère du pruple , t. II , p. 121.

Magge rompus par les Pyrénies; élévation des vapeurs qui les forment; orag-s affr ux., t. I., p. 99. Nuits; ses excellens vins clos de Vangeau, t. I., p. 462. Numéraire de France; incertitude sur sa quantité à l'époque où l'auteur écrivoit, t. III, p. 346.

#### 0

Olivier de Serre. Voyez Pradelles, t. II., p. 39. ... Orange; qualité du pays; res'e d'un édifice romain, vent froid et pénétrant, t. II., p. 43.

Orléans, état, aspect de cette ville et des environs, t. I, p. 48.

- aspect de sa route entre Paris , t. I, p. 46.
- (le duc d'), personnage peu estimé de la nation française ; circonstances qui semblent fixer les yeux

du peuple sur lui, t. I, p. 340.

répandoit de l'argent dans le peuple, t. I, p. 393.

Ormes (les), château de Voyer d'Argenson, t. I,

p. 165. Ourcamp, pays plein de roches; belles forêts, t. I, p. 465.

Ours, aigles des Pyrénées, t. I, p. 98, 100.

#### P.

Palais (Saint), psys bien clos, t. I, p. 142. Pamiers, ville puante, mal bâtic, t. I, p. 131. Paris, ville mal bâtic; l'anteur n'y fait qu'un séjour, t. I, p. 39.

rontes qui y arrivent; les fortes tours de la cathédrale; vue sur Paris; palais, sa grille, jugément sur cet édifice; état critique des finances; abbaye Saint-Germain, ses rovonus; réflexions de Pautsus, t. 1, p. 199, 205. Paris, Lavoisier à l'arsenal, son laboratoire, ses anpareils chimiques, sa femme, t. I, p. 206, 209; halle an bled, 296; tombeau de Richelieu en Sorbonne, 208 : Laumont, sa machine électrique, sea inventions, 212.

-Louvre, les tableaux : requête de Calonne au roi : archevêque de Toulouse, on embarras; révolution imminente ; le cri de la liberté ; bauqueronte prévue, ses conséquences équivoques, p. 213, 216.

- ville sale, incommode; cabriolets; dangers; fiacres ; logemens ; gens - de - lettres , accueil qu'on

lenr fait, etc. t. I, p. 226, 230.

 L'auteur y arrive à son troisième voyage, à l'hôtel de la Rochefoucault ; Tuileries fermées ; la liberté autorise à tenir la famille royale enfermée; détails sur les suites de la révolution ; état de Paris à cette époque, d. II, p. 107, 152.

- au troisième voyage de l'anteur ; précis exact du commencement de notre révolution ; écrits nombreux en faveur du peuple, t. I, p. 326, 396.

- et Versailles environnés de troupes , ou 35 mille hommes; disette du pain; état critique de la France, t. I, p. 422, et suiv.

Parlement de Rouen exilé, à cause de l'impôt territorial , t. I , p. 246.

Parmentier, habile boulanger, t. I, p. 362. Pau, ville considérable, berceau de Henri IV, peu attrayante, t. I.p. 140.

Panvres; leur sont en public , t. III . p. 129.

Pauvrete des fermiers de Sologne ; abus qui la perpetue, t. I, p. 50. Pâche; commerce le plus avantageux, t. III, p. 293,

tableau. Perdrix nombreuses du côté de Montgeron, t. I, p. 184.

Perges; aspect du pays, t. I, p. 73.

Perpignan , t. I , p. 104 , ct suiv.

Penple opprimé par le gouvernement, t. I , p. 421. --- plus obstiné que jamais au Palais-Royal , t. I , p. 385.

mur pour une insurrection, t. I, p. 429.

- de Versailles ; son mouvement contre les membres du clergé; suites, t. I. p. 385.

Benple français (la masse dd) porte de meilleures choses que le peuple auglais, t. II, p. 147.

Peupliers de Lombardie transplantés en Picardie;

éj oques, t. I, p. 32. Pey ac, misère des paysans voisins, t. I, p. 66.

I czenas, mauvaise auberge, t. I, p. 114.

Pierre Buffière privée de châtaiguiers; pourquoi?p.38. Pins (forets de) à Thuytz, t. II, p. 29.

Pins (forets de) à Thuytz, t. II, p. 29.
Places fortes, leur importance, t. I, p. 239.

Poissons du lac d'Hédé, t. I, p. 269.

Toitou, son mauvas état, vilain pays, t. I, p. 163. Polignac (les), ancienue famille; leur château, t. II,

P. 27.

la Rochefoucault, t. I, p. 161.

Politesse gênée des Anglais; contraste de celle des Français, t. I, p. 295.

Pompadour; ses haras, t. I, p. 63.

Pompinton, orage affreux, ses dégâts, t. I, p. 76. Pont-à-Mousson; belle bibliothèque des Prémontrés; école pour la pauvre noblesse, t. I, p. 427.

Pont du Gard; plaines d'oliviers; solidité de cet aquéduc, t. I, p. 121.

d'Orléans, le premier à arches plattes en France, t. I, p. 49.

Ponts et chaussées magnifiques; leur but politique, t. I, p. 135.

Population de la France, t. III, p. 178, 201; tableaux des départemens, villes, bourgs et villages, p. 209, 235.

Passessions d'outre-mer, sont des sources de foiblesse, auxquelles il seroit sage de renoncer, t. II, p. 70. Poitiers, ville mal bâtie; belle promenade, t. I, p. 165.

Poule au pot; chaque paysan l'a. Où?t. I, p. 142. Pradelles; terre d'olivier de Serres, t. II, p. 39. Prairies, t. II, p. 412.

Produit des terres de France selon ses districts; pays du Nord, t. III, p. 148.

des terres du pays de bruyères ou landes; observations, t. III, p. 153, 157.

t. III, p. 159, 163.

Produit des terres du pays de Gravier, t. III-, p. 165; du pays des sol- pierreux, p. 166. des terres de pays de différens sols, t. III-,

. p. 167.

- du pays des montagnes, t. HI, p. 168.

— Recapitulation gi nerale; tableau, t. III, p. 172. Proprietatic lournissant les basiaux et les semences aux fermiers, en perpètue la pauvreté, t. I. p. 157. Provisions, ou veres; leur prix proportismel; considerations importantes à ce unjet. t. III, p. 117. Prix esquaratti des denrées; sujet important t. I. Prix esquaratti des denrées; sujet important t. I. I.

P-75.

- prepartionnel des vivres; comparaison faite avec celui de l'Ang'eterre, t. III, p. 116, 122.

Fay on l'élay; a ène in bressante du pays, t. II, p. 25.

Pyrénées; vus de 50 lienes, t. I, p. 70.

local, aspect, kabitations, t. I, p. 97.

#### O.

Quimper; un peu d'agriculture, mais bientôt de grandes landes, t. I, p. 277.

Quinquelay; triste pays jusqu'à l'Orient, t. I, p. 278. Quercy (k), micux cultive que le Limosin, t. I, p. 67.

#### n.

Races des moutens de France , v. Moutens. Requel remet 1200 l. à la société d'agriculture pour

un prix; conseil d'Young sur ce prix, t'I, p. 238.

—prix qu'd propose sur l'influence de l'agriculture,
ou des manufactures, relativement à la prospécié
nationale; conclusions; t. HI, p. 320, 231.

Ponnes, b en bâti; état du lo al ; noblesse ; États ; insurrection du peuple, t. I, p. 270.

Religiences (maisons) supprimées, t. II, p. 20. ... Kente, t. II, p. 214.

Révolution imminente de la France; ses préludes, v. Par s, t. I, p. 326, et suiv.

- déterminée ; époque ; rounion des trois ordres des représentans , t. J , p. 388, et suiv. - changement qu'elle : ccasionne dans le revenu de

l'Etat , t. IH , 1938.

Rheims; belle ville; son bel aspect de loin; manufacture de Cadot, t. 1, p. 416.

Richesses d'un Etat; en quoi elle consiste, t. I., p. 69. Rioles ; ses environs interessans; en partie bien bà.i, t. II., p. 12.

Rivesalte; ses bons vins, t. I, p. 105.

Rivières qui entrent sous terre, t. I. p. 132.

Rockefoucault (Alexandre la), va a V. r. ailles aves Young, t. I, p. 41.

Roche-Guyon (la); belle résidence; réception qu's ent l'auteur, t. I, p. 313.

Rodez; aspect et état du p.rys an-delà de cette ville,

t. I, p. 69.

Roneu j détails sur octte ville riche, t. I, p. 309.

— son premier aspect imposant de loin, t. I, p. 318.
Ronte d'Orléans à Nantes par eau ; comment elle se
fact, t. I, p. 49.

- pratiquée à travers les roches de Séjean à Nar-

houne, t. I, p. 107.
Routes misérables de l'Espagne en France, t. I,

Roya; stupidité et ignorance des habitans; sources nombreuses sociant des roches, t. 11, p. 15.

Rozier (l'abbe); sa ferme de Béziers; calomnié par les paysans; obligé de se retirer par la passion impudique de l'évêque, t. I, p. 111; jugement peu favorable qu'en porte l'anteur, t. I, p. 487.

#### S.

Sainfoin, t. II , p. 436.

Sa ines de Mouron à Calais, t. I, p. 25. Sames, sa belle forêt, t. I, p. 29.

Sancere, son bon vin, t. I, p. 53.

Sammer, ses environs; maisons ou cavernes, habitées le long de la Loire, t. I, p. 170.

Sauve; château de Sabbatier. Doit on ôter toutes les pierres d'un champ? Non, t. I, p. 123.

culture des terres, en allant à Saint-Hipolyte;

Saverne, sa descente escarpie, couverte de chênes;

aspect du pays très-different de celui de France; t. I, p. 426.

Savoie ( haute ), habitans à leur aise ; pourquoi ?

Schelestadt; aspect allemand de tout le pays; mauvaise cuisme; réception de l'auteur chez un aun; il reçoit des renseignemens d'un fermier, t. I, p. 446. Séance royale: assemblée tunne au jeu de paume;

Séance royale : assemblée trane au jeu de paume; conséquences, t. I, p. 353, et suiv. — sa tenue ; fermeté de l'assemblée nationale et de

Mirabeau, t. I, p. 372, et suiv.
— blàmée par l'auteur, t. I, p. 383.

Seigneurs en France, peu amis de la prospérité publique, t. I, p. 172.

Soic, sa sulture introduite en France par Henri IV, t. II, p. 41.

Soissons, pauvre ville; son commerce en bled, t. I, p. 231.

Sologne; état malheureux de ce pays, t. I, p. 50. Sonillac; fertilité du sol, bel aspect de ses environs;

son commerce, t. I, p. 67. Source d'ean très-considérable, t. I, p. 105.

Strasbourg; révolte totale de Paris, la bastille prise; gardes-françaises pour le peuple, selon les nouvelles qui y artivent; pillage horrible de l'hôtel-de-ville de Strasbourg, t. I., p. 438, et suiv.

Suffren, le brave, t. I, p. 44.

Tables d'hôte en France; mécontentement de l'auteur, t. I, p. 246.

- ignorance grossière que l'auteur y remarque ex France, t. II, p. 52.

Tarare; sa montagne; l'auteur se rend à Nevers par le Bourbonnois, dent il fait encore l'éloge, t. II, p. 103.

Terres; leur prix, t. II, p. 214.

de France; leur produit selon ses différens can-

tons, t. III, p. 141, 200.

— en frickes, considérables chez les grands seigneurs, t. I, p. 159, et suiv.

The transfer au verticure à calui de Londres.

Theatre Français, supérieur à celui de Londres, t. I, p. 216.

- surpasse tous les autres, t. I, p. 393.

Thoun; jugement favorable qu'en porte l'auteur.
t. I, p. 348.

Toulon; ce pays presqu'inculte; grenadiers dans les haies; orangers, port, chantier; difficulté de le voir, t. II, p. 73, 78.

Toulouse; état et aspect de cette ville; maison de la Dubarri, t. I., p. 77, et suiv.

Tour d'Aigues (le président La) bon agriculteur; sa bibliothèque riche en levres d'agriculture; que énorme qu'il fait; réception qu'il fait à l'auteur, t. II, p. 60, et suiv.

Tourbes de Montreuil, t. I , p. 29.

Tours; aspect de cette ville; tableau curieax; promenade, pont, rue neuve, t. I., p. 167.

Toury, pays plat et des gréable, t. I, p. 48. Travail; gages des journaliers en France, t. III, p. 122.

Trianon; description, t. I, p. 223.

Turbilly; recherche de Panteur pour voir cette terre en Anjou, t. I, p. 296, et suiv.

The got; sa réputation dans le Limosin, t. I, p. 61.

ses plantations d'arbres, sur-tout étrangers, est
peu utiles, t. I, p. 253.

#### U.

Usages de l'Angleterre et de la France comparées; chaine, service, propreté des choses et des personnes équipages, mariages, habits, linges, modes, conversation, caractère, t. II, p. 141, 149. Vallée de Campan; sa beauté, t. I, p. 128,

Vannes; son port, sa promenade en font la beauté, t. I. p. 281.

Vaté (Saint), agréable perspective en le quittant, t. I, p 465.

Vaucluse, v. l'Isle en Comtat, t. II, p. 54.

Ventillac; maisons des paysans; aspect du pays;

Verpiltère (la); la plus belle outrée en France, aspert du pays, t. II, p. 94. Versailles (ralais de); idée qu'en donne l'auteur, t. 1, p. 45.

- jardins, statues, canal, etc. t. I, p. 2244

4:6 Table générale des Matières:

Verteuil; château; détails à ce sujet, t. I, p. 161. Vezoul; horreurs commises vers ses montagnes, t. I, p. 457.

Viande, proportion de sa consommation en Angleterre, t. I, p. 151.

son prix proportionnel en 1790, t. III, p. 119.

Vierzon, bel aspect de son voisininge, t. I, p. 52.

Vignes et vins de France; discussion sur leur quan-

tité, leur valeur annuelle, t. III, p. 180. Vignobles (pays de), les plus pauvres de la France,

t. I, p. 309.

Ville-au-Brun; beauté du pays au delà de cette

ville; son aspect, t. I, p. 56.

Villes (grandes) avantagenses à la liberté du peuple.

t. I, p. 429. Villencuve - de - Berg; aventure, l'auteur méné à

l'hôtel de ville, t. II, p. 39.

Villers-Coteret; les récoltes n'y sont que du gibier
pour le prince, t. I, p. 251.

Vin excellent de Sancerre, t. I, p. 53.

— consommation de vingt années à Paris, t. III ;

p. 232. Vins excellens de Rivesalte, t. I, p. 105.

- de Barsac, t. I, p. 151. - excellens d'Epernai, t. I, p. 415.

- excelleus d'Ay, t. I, p. 415. de Sillery, appartenant à Genlis, t. I, p. 417i

Vivarais; misérables auberges, t. II, p. 43.

Vivres ; leur prix , et celui du travail ; leur liaison ; leur rapport avec les prix hauts ou bas de l'agriculture; la réaction de celle-ci sur les prix ; objets dont il faut être très-instruit par des faits pour argumenter sur la prospérité d'un Etat, t. III, p. 115. Volailles salées, t. I, p. 84.

Voyage (second) de l'auteur en France, t. I, p. 241.

(troisième) de l'auteur en France, partie orientale, t. I, p. 321.

Voyages nécessaires à un homme qui veut connoître son propre pays; fin du premier voyage de l'auteur en France, t. I, p. 240.

Fin de la Table des Matières.

650492







